

# 147 Commissioners





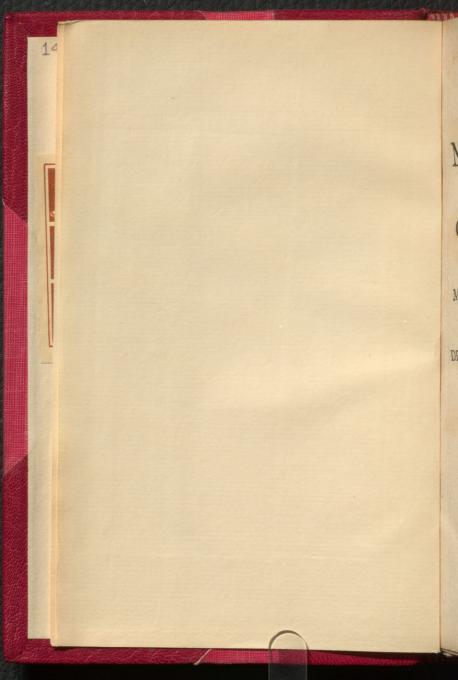

# MEMOIRES

DES

# COMMISSAIRES

DESA

MAJESTE' TRE'S-CHRE'TIENNE

ET DE CEUX

DE SA MAJESTE' BRITTANNIQUE,

TOME PREMIER.



# MEMOIRES

DES

# COMMISSAIRES

DE SA MAJESTE' TRE'S-CHRETIENNE ET DE CEUX DE SA MAJESTE' BRITTANNIQUE,

Sur les possessions & les droits respectifs

COURONNES EN AMERIQUE;

Avec les Actes publics & Pièces justificatives.

#### TOME PREMIER.

Contenant les Mémoires sur l'Acadie & sur l'isse de Sainte-Lucie.



A AMSTERDAM ET A LEIPZIG,

Chez J. S C H R E U D E R
& PIERRE MORTIER le jeune.

M D C C L V.

## AVIS

DES

## LIBRAIRES.

N donne ici une réimpression d'un Livre publié cet Eté à Paris en trois vol. in 4°., & imprimé à l'Imprimerie Royale. Le contenu en est si intéressant eu égard aux affaires publiques, qui agitent aujourd'hui les esprits; & l'on a cru servir le public selon son goût, que de lui faire parvenir un Livre, qui sembloit n'avoir été d'abord imprimé que pour être distribué aux personnes en place, afin de leur servir d'instruction dans les négociations dont elles sont chargées.

La célérité avec laquelle on a poussé cette édition, a égalé l'empressement du public à l'avoir. On s'est déterminé en conséquence à retrancher plusieurs piéces justificatives, quoiqu'utiles dans ce procès de Nation à Nation, parce qu'elles se trouvent déja dans divers Livres universellement répandus. Le public nous auroit su mauvais gré de lui fairé payer une seconde sois ce qu'il a déja acheté.

Par

## AVIS DES LIBRAIRES.

10

Par la même raison on a suprimé tout texte Latin ou Anglois, qui se trouve joint à la version Françoise; & nous l'avons fait avec d'autant plus de confiance, que la version Françoise des piéces justificatives est l'ouvrage même des personnes publiques qui les rédigérent dans les divers Congrès qui se sont tenus, & que la traduction du texte Anglois, à quelques piéces près concernant St. Lucie, qui pourroient n'avoir pas été traduites, a été fournie par les Commissaires Anglois. Moyennant cet arrangement, nous avons été en état de finir plutôt l'Ouvrage, & de le donner à un prix plus modique. Pour que l'Ouvrage fût plus digne du public, nous avons mis à la tête du Tome Ier. la Carte Géographique d'après celle de l'impression du Louvre. Elle est relative aux raisons exposées dans les Mémoires des Commissaires François, & répand fur elles beaucoup de lumiere.

Nous avons divisé l'Ouvrage en 3 volumes. Le premier contient les Mémoires réciproques au sujet des limites de l'Acadie, comme aussi le premier mémoire de chaque Nation sur l'isle

le

# AVIS DES LIBRAIRES.

trouv

ous l'a

fiance

sjulti

erfor

ansle

& quel

Lucie

de Ste. Lucie. Le second, qu'on peut regarder comme la seconde partie, du 1er. contient un nouveau Memoire des Commissaires François sur cette isle, avec les pièces justificatives produites de part & d'autre à ce sujet. Le 3me, renferme les Preuves justificatives des deux côtés pour foutenir les prétentions réciproques des deux Nations fur l'Acadie. Cet arrangement nous a paru necessaire, pour égaler, en groffeur autant qu'il est possible, les trois volumes. Nous nous flatons nous l'Ou x plu que le Public louera notre exactitude à lui donner une édition bien condi-late tionnée. du Tome (4), la Carre Céographique pidq



de lamieres Note avons divide l'Ouvrage en 1 age g volumes Le premier council es Me- Mes moires reciproques au lujer des limites imil s de l'acadé, courtne autil le prennet man and moise de chaque Necion fur l'ile l'un

TABLE

# MEMOIRES

10

SUR LA

### NOUVELLE ECOSSE

OU

### ACADIE,

TABLE Des Piéces contenues dans le tome premier, premiere partie.

ARTE d'une partie de l'Amérique septentrionale, pour servir à l'intelligence du Mémoire sur les prétentions des Anglois, au sujet des limites à régler avec la France dans cette partie du monde.

pag. I

Me'Moire au sujet de la nouvelle E'cosse ou Acadie, remis aux Commissaires de Sa Maj. très-Chret. par ceux de Sa Majesté Britannique, le 21 septembre 1750.

ME MOIRE sur l'Acadie, remis par les Commissaires de Sa Maj. très-Chret. à ceux de S. M. Britannique, le 21 septembre 1750. 6

Me'Moire fur l'Acadie, remis par les Commissaires de Sa Maj. très-Chret. à ceux de S. M. Britannique, le 16 novembre 1750. 9

TRADUCTION d'un Mémoire au sujet des limites de la nouvelle E'cosse ou Acadie, remis aux Commissaires de Sa Maj. très-Chret. par ceux de S. M. Britannique, le 11 janvier 1751.

Me'moire des Commissaires de Sa Maj. très-Chret. du 4 octobre 1751, en réponse aux

Mé-

Tom.

Me

jan

ART.

ART.

| ME'M. SUR      | LA NOUV. ECOSSE OU ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ie. ir    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | des Commissaires de Sa M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Reitannias     | ne, des 21 septembre 1750 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 11      |
| inngier 175    | 51, concernant l'Acadie. pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g. 90     |
| Janores 17.    | , our man and mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| INTROD         | UCTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90        |
| Annua T        | De l'origine des premiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | éta-      |
| ARTICLE I.     | blissemens des Anglois dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l' A-     |
|                | merique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99        |
|                | more against and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salur Con |
| ART. IL        | De l'origine des premiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | éta.      |
|                | blissemens des François                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dans      |
|                | l'Amérique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119       |
| Alexand Light  | San & State of the | 11 1      |
| ART. III.      | Révolutions arrivées dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | come      |
|                | vadie & dans les pays cir<br>voisins, jusqu'à la paix a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ľU-       |
|                | trecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131       |
| And the second | District of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| ART. IV.       | De l'opinion des Commissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ires      |
|                | Anglois, concernant le droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | des       |
| stienestic no  | François sur l'Acadie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151       |
| Applete In.    | D. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16+       |
| ART. V.        | De la nouvelle E'cosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161       |
| Tre Alléo      | ation des Commissaires Angl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ois       |
| fur l'ex       | cistence de la nouvelle E'col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Te :      |
| tirée de       | la Concession faite par Facq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ues       |
| I, &           | de ce qu'a avancé le Bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des,      |
| Plantat        | ions, que le Concessionna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ure       |
|                | Alexandre en chassa les Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| çois.          | manage Lab arbed . ZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164       |
| or Allen       | ation, tirée de la prétendue c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001-      |
| firmatio       | n accordée par Charles Ier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de        |
| la conce       | Sion faite par Jacques I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67        |
| Tom. I.        | * * 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ai-       |

SE

9

le to-

feptenglois,
glois,
france
auglois,
france
aug. I
ffe ou
ffe ou
ffeten

laj. tra onse as 4e. Allégation, tirée d'un ordre de Cromwel. 173

5e. Allégation, fondée sur un mémoire d'un Ambassadeur de France, où l'on a cru voir en Angleterre le nom de nouvelle E'cosse qui n'y est pas. 174

6e. Allégation, tirée du traité d' Utrecht.

ARTICLE VI. Examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées des commissions des sieurs de Charnisai & de la Tour. 181

ART. VII. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Industions tirées des lettres du Comte d'Estrades.

ART. VIII. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées du traité de Breda.

ART. IX. Suite de l'examen, &c.. Inductions tirées de l'opposition du Chevalier Temple à l'exécution du traité de Breda.

ART.

ARTICLE

ATT.

ART.

ART.

ART.

Air. 2

|         |           |           |                                                              | 1       |
|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|
|         | N         | OUVE      | LE E'cosse ou Acadie.                                        | X       |
| roi     |           |           | Suite de l'examen du Mé                                      |         |
| tles    | 43111111  |           | des Commissaires Anglois.                                    |         |
| cof-    |           |           | ductions tirées de plusieur.                                 | Let-    |
| ume     |           |           | tres & Mémoires des Am.                                      | balla-  |
| 168     |           |           | deurs de France & des Go                                     |         |
|         |           |           | neurs François de l'Amér                                     |         |
| '07H+   |           |           | ainsi que d'un Mémoire d                                     |         |
| ¥73     |           | 1 to 10   | reau du Commerce & des                                       | Plan-   |
|         |           |           | tations, sur les limites                                     | de la   |
| oire    |           |           | nouvelle Angleterre.                                         | 204     |
| ma      |           |           |                                                              |         |
| 1001-   | ART.      | XI.       | Suite de l'examen du Mé                                      |         |
| 174     |           |           | des Commissaires Anglois                                     |         |
|         |           |           | ductions tirées du traité d'Ut                               |         |
| recbt.  |           |           |                                                              | 216     |
| 176     | Ann       | VII       | Oliosiana das Camaritaina                                    | . 1     |
|         | ART.      | AII.      | Objections des Commissaire<br>glois sur l'incertitude des li | S An-   |
| Com-    |           |           | de l'Acadie & sur l'opini                                    |         |
| uctions |           |           | fieur Durand.                                                | 221     |
| fieuri  |           |           | ter D art a solf atta smale                                  | 221     |
| ur. 181 | ART.      | XIII.     | Objections des Commissaire                                   | s An-   |
|         | A STAND   | T BEELING | glois sur les notions géog                                   |         |
| Témoin  |           |           |                                                              | 226     |
| is. In  |           | Section . | ir oux Claimilliones as Sr I                                 |         |
| tres di | ETHEL.    | XIV       | . Des principes & des notio                                  | mspar   |
| 10,10   |           |           | lesquels on peut détermin                                    | er les  |
| Mémoi   | - trinini | 10 mg     | limites de l'Acadie.                                         | 238     |
| ois. I  |           | 3717      | mile to a first the same                                     |         |
| é de Bi |           | XV.       |                                                              | Aca-    |
| e uc Di |           |           | die, tirées de la descripti                                  | on aes  |
|         |           |           | côtes de l'Amérique septent<br>le par le sieur Denys.        |         |
| Indi    |           |           | to put to fictor Dellys.                                     | 243     |
| lition  |           | XVI       | Preuves sur les limites d                                    | e l'A-  |
| execut  |           |           | cadie, tirées des voyages d                                  | u sieur |
| 1       |           |           | Champlain.                                                   | 247     |
| A       | 1         | AL AL     | ** 2                                                         | ART.    |
| it for  |           | 1         |                                                              |         |
|         |           |           |                                                              |         |

| ARTICLE XVII. Preuves sur les limi<br>cadie, tirées de l'H<br>la Nouvelle-France<br>carbot. | tes de l'A.<br>Listoire de |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             |                            |

ART. XVIII. Preuves sur les limites de l'Acadie, tirées du premier titre
de concession de l'Acadie;
autres titres & Mémoires
François. 259

ART. XIX. Preuves sur les limites de l'Acadie, tirées de titres, Mémoires, & auteurs Anglois & autres. 272

ART. XX. Preuves sur les limites de l'A-cadie, tirées du Traité d'Utrecht.

278

#### CONCLUSION.

Me'moires sur L'Isle de Sainte-Lucie.

PREMIER M'EMOIRE des Commissaires de Sa Majesté très-Chret. sur l'isse de Sainte-Lucie, remis aux Commissaires de Sa Majesté Britannique, le 11 février 1751. 303

M'EMOIRE des Commissaires de Sa Maiesté Britannique sur l'isse de Sainte-Lucie, du 15 novembre 1751. 373

ME-

Commissaires Anglois. 21 Sept. 1750.

Mémoire des gionibus, que ah iisdem terris & insulis pendent, und cum earumdem insularum. terrarum & locorum dominio, proprietate. possessione, & quocumque jure, sive per pacta, five alio modo quefito, quod Rex Christianissimus, Corona Gallie, autejusdem subditi quicumque ad dictas insulas. terras & loca, eorumque incolas, bactenus babuerunt, Reginæ magnæ Britanniæ ejusdemque Coronæin perpetuum cedi constabit. & transferri, prout eadem omnia nunc cedit ac transfert Rex Christianissimus; idque tam amplis modo & forma ut Regis Christianishmi subditis in dictis maribus, finubus, aliisque locis ad littora novæ Scotiæ, ea nempe que Eurum respiciunt intra triginta leucas, incipiendo ab infulâ vulgo Sable dictà, eaque inclusa. & Africum versus pergendo, omnis piscatura in posterum interdicatur.

Et d'autant qu'en conformité de ce Traité ledit feu Roi Très - Chrétien, par fes Lettres & actes authentiques fignées de sa main, à Marly, datées dans le mois de mai de l'an 1713, a cédé à perpétuité à ladite feue Reine de la Grande-Bretagne lesdits pays de la nouvelle E'cosse, ou de l'Acadie, en son entier, conformément à ses anciennes limites; comme aussi la ville de Port-royal, présentement nommée Annapolis-royale, & généralement tout ce qui dépend desdites terres & isles desdits pays, pour être possédées

(\*) Le te: te de plum

a l'avenir

priété, a

lui (ledit

tes ou al

la Cour

lui en f

tière cel

qu'il foit

de faire

& autres

des côte

au fud-e

l'ine de l

rant au f

Traite &

appert:

de Sa Ma

tagne, d

tes qu'on

Majeste,

desdits to

fe. ou d

formém

VOH, ,,

y velle

" Penob

" goet;

" par for

, rant ur

" jufqu'à

" la gran

ES

éralemen

initia l'avenir en pleine fouveraineté & pro- Mémoire des Jularun priété, avec tous les droits acquis par Commissaopring lui (ledit Roi) & ses Sujets, par Trai-res Anglois. five n tés ou autrement, par ladite Reine & qui Ra la Couronne de la Grande-Bretagne, quien lui en faisant à cet effet pleine & enas infinite tière cession (\*) pour toujours, sans , butten qu'il foit permis aux Sujets dudit Roi Britani de faire la pêche dans les mers, bayes cediunfi. & autres endroits à trente lieues près des côtes de ladite nouvelle E'cosse. au sud-est, en commençant depuis i w Re Piste de Sable inclusivement & en tirant au fud-ouest, comme par ledit mas & Traité & lesdites Lettres de cession il picium appert: or les fouffignés Commissaires ab in de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, déclarent quelles font les limites qu'on demande de la part de fadite Majesté, comme les véritables bornes nité de desdits territoires de la nouvelle E'cofchrétie de la courte territoires de la nouvelle E'cof-chrétie formément à ses anciennes limites; sa-thenique voir, ,, sur l'ouest, du côté de la nou-le, de la velle Angleterre n 1700 2, velle Angleterre, par la rivière de eue Res,, Penobscot, autrement dite Pentaits pays , goet; c'est-à-dire, en commençant l'Acade,, par fon embouchûre, & dela en tirant une ligne droite du côté du nord jusqu'à la rivière Saint-Laurent, ou t nomme,, la grande rivière du Canada: au nord

possédés te de plume, (\*) Le texte porte possession; ce qui est une fast-

Commissaires Anglois, 21 Sept. 1750.

Memoire des ,, par ladite rivière Saint-Laurent, le long du bord du sud jusqu'au cap ", Rosiers, situé à son entrée; à l'est , par le grand golfe de Saint-Laurent, , depuis ledit cap Rosiers du côté du , sud-est, par les isles de Baccalaos , ou Cap-Breton, laissant ces isles à , la droite, & le golfe de Saint-Lau-" rent & Terre-neuve, avec les isles , y appartenantes, à la gauche, jus-, qu'au cap ou promontoire nommé , Cap-Breton; & au fud, par le grand , océan Atlantique, en tirant du côté & autres en , du sud-ouest depuis ledit Cap-Bredes côtes de , ton par cap Sable, y comprenant 3, l'Isle du même nom, à l'entour du , fond de la baye de Fundy qui mon-, te du côté de l'est dans le pays, jus-" qu'à l'embouchûre de ladite rivière ", de Penobscot ou Pentagoet". Et c'est pourquoi lesdits Commissaires demandent toutes les terres, continens, isles, côtes, bayes, rivières & lieux qui font compris dans lesdites limites, ou sont dépendans de ladite nouvelle E'. cosse ou l'Acadie, bornées comme cidesfus; avec la souveraineté, propriété, possession, & tous les droits acquis par Traité ou autrement, que ledit Roi Très-Chrétien, la Couronne de France ou ses Sujets quelconques, on jamais eu sur lesdites terres, continens, isles, côtes, bayes, rivières, lieux & dites rivier leurs habitans, comme appartenant à & qui sont

LIMIT

la Couronne vertu dudit d'Utrecht, quelconque Breton, & bouchûre rent ou da lefquelles f de Francep té; & cela Suiets de la ler faire la

depuis ladi ment & en dant la poss táché d'éter ouest jusqu

cot & Kinii dite Acadie tenoient, le ritoires app partiennent ne de la G dits Comm les terres &

LIMITES DE L'ACADIE. Autent, la Couronne de la Grande-Bretagne en Mémoire des ulqu'au de la Grande-Bretagna Commissai-vertu dudit article XII. dudit Traité Commissai-res Anglois. int-Laure quelconque; excepté la dite ifle de Cap1750.

s du côté Breton, & les ifles fituées dans l'emRange Breton, & les ifles fituées dans Laure

Baccal bouchûre de la rivière de Saint Laut ces il rent ou dans le golfe du même nom, e Saint le le quelles font réfervées à la Couronne de France par l'article XIII. dudit Traisauche, te; & cela, fans qu'il foit permis aux cone nonn Sujets de la Couronne de France d'alparlegia ler faire la pêche dans les mers, bayes trandud & autres endroits, à trente lieues près dit Capit des côtes de ladite nouvelle E'cosse ou compress l'Acadie au fud-est, en commençant à l'entour depuis ladite isle de Sable inclusive-

andy quim ment & en tirant au fud-ouest.

LES

slepays, Et d'autant qu'à diverses fois, penladite in dant la possession de ladite Acadie par ntagoet". la Couronne de France, on a de sa part mmillaire tâché d'étendre ses limites du côté du es, contin ouest jusqu'à la riviére de Kinibeki, res & lieu prétendant que les terres ou territoires es limites, situés entre les dites rivières de Penobse nouvelle cot & Kinibeki faisoient partie de laes comme dite Acadie, & comme tels y apparneté, protenoient, lesquelles dites terres ou ters droits an ritoires appartenoient pour lors & apnt, que partiennent présentement à la Couron-Couronn ne de la Grande-Bretagne: or les fuflconques, dits Commissaires déclarent que toutes es, contin les terres & territoires fitués entre lefières, lieu dites rivières de Penobscot & Kinibeki, appartent & qui sont bornés du côté du nord par Commissaires Anglois. zi. Sept. 17500

Mémoire des ladite rivière Saint-Laurent, appartiennent à la Couronne de la Grande. Bretagne, tant par ancien droit qu'en vertu dudit Traité d'Utrecht, par lequel ledit Roi Très-Chrétien fut obligé de céder & actuellement céda à la Couronne de la Grande-Bretagne, toutes les isles, terres & pays quelconques, qu'il avoit en aucun temps pofsédés comme partie de ladite Acadie ou de ladite nouvelle E'cosse, ou comme en dépendant, & tous les droits à icelles que lui ou ses Sujets avoient acquis par Traités ou autrement.

Et lesdits Commissaires, de la part du Roi de la Grande-Bretagne, demandent en outre qu'on dépêche les ordres nécessaires pour la dûe exécution du fusdit article XII. du Traité d'Utrecht. fuivant la vraie intention & l'esprit d'icelui; & pour l'éloignement des établissemens faits par les Sujets du Roi Très-Chrétien, s'il y en a fur les limi-

tes ci-deffus.

Signé W. SHIRLEY. W. MILDAY.

# 於人樣D·於人樣D·於人樣D·於人樣D·於

ME'MOIRE SUR L'ACADIE,

Remis par les Commissaires du Roi, à ceux de Sa Majesté Britannique. Le 21 Septembre 1750.

AR le Traité d'Utrecht, le Roi céde à l'Angleterre l'Acadie en entier.

LIMI tier, conf limites, co napolis; Majeste d tes les il Laurent cepté l' cédée à

les réferv Il réfui 1º. Qu prife dan cadie; co aux plus pays, & cadie ne

péninfule

fituée da golfe Sai fe rappel longtem nant l'in 1718 dan fieur Sm navire de

les plain nommes. à observ la Cour demnité ledit nav

3º. Q le Fran LIMITES DE L'ACADIE.

tier, conformément à ses anciennes Mémoire des limites, comme aussi Port-royal ou An-Commissinapolis; & par le même Traité, Sa zi. Sept. Majesté demeure en possession de toutes les isles qui sont dans le golfe Saint-Laurent & dans son embouchûre, excepté l'isle de Terre-neuve, qui est cédée à Sa Majesté Britannique avec les réserves portées par le Traité.

Il résulte dudit Traité;

1º. Qu'Annapolis n'étoit pas comprife dans les anciennes limites de l'Acadie; ce qui est conforme d'ailleurs aux plus anciennes descriptions du pays, & par conséquent l'ancienne Acadie ne renserme qu'une partie de la

péninfule de ce nom.

2°. Que l'isse de Canseau se trouvant située dans une des embouchûres du golfe Saint-Laurent, l'Angleterre peut se rappeller les plaintes portées depuis longtemps de la part du Roi, concernant l'invasion violente de cette isse en 1718 dans le sein de la paix, par le sieur Smart Capitaine de l'Écureuil, navire de guerre Anglois; sur lesquelles plaintes il y eut des Commissaires nommés, & rien de décidé; mais il est à observer, que quelque temps après la Cour d'Angleterre accorda des indemnités pour les effets enlevés par ledit navire.

3°. Que les limites entre la nouvelle France & la nouvelle Angleterre A 4 n'ont

ht, le Roi

ES

t, app

la Grand

droit qui

ht, parl

en fut ob

it céda

lagne, to

s quelco

emps po

te Acad

e, ou con

les droit

, de la m

ne, dem

ne les ord

té d'Utret

n & l'elu

ement de

fur les li

W. MILD

)。岭(数)

'ACADI

s du Rei.

itannique,

ent.

Commissai res du Roi. 21 Sept. 17590

Mémoire des n'ont dû fubir aucun changement, & doivent être aujourd'hui telles qu'elles étoient avant le Traité d'Utrecht, qui

n'a rien changé à cet égard.

On le bornera ici aux conséquences qui réfultent de la lettre & de l'esprit de ce Traité. Tel est l'état où il seroit juste que ces colonies fussent remises, dans le cas où l'on ne parviendroit point à se concilier dans les conférences entre les Commissaires respectifs. S'il est question d'y apporter des tempéramens qui puissent contribuer à l'affermissement de la paix, les dispositions de la France à cet égard ne sont point équivoques; elle en a donné des preuves dans les évacuations provisionnelles & conditionnelles des isles de Tabago & de Sainte-Lucie. Les Commissaires de Sa Majesté réitèrent ici ce qu'ils ont déjà dit dans les conférences; que la convention définitive doit embrasser non seulement les bornes de l'Acadie, mais encore celles des autres colonies, & tous les autres objets dont le règlement leur est déféré. Signé LA GALIS: SONIE'RE. DE SILHOUETTE.



ME'-

LIMI

ME'MC Remis po

cour

Es L Brit Commiff plus pré mites de du Roi c die comm rie, ou

AUSU

tend le

termine

NOUVE Remis aus de Sa

\* 411 Sa Majefte

### ME'MOIRE SUR L'ACADIE,

Remis par les Commissaires du Roi, à ceux de Sa Majesté Britannique,

Le 16 Novembre 1750.

Es Commissaires de Sa Majesté Mémoire des Britannique ayant desiré que les Commissaires du Roi s'expliquassent 16 Novembaplus précisément sur les anciennes li- 16 Novembaplus précisément sur les anciennes li- 1750. mites de l'Acadie, les Commissaires du Roi déclarent que l'ancienne Açadie commence à l'extrêmité de la Bayefrançoise, depuis le Cap Sainte-Marie, ou le cap Fourchu; qu'elle s'étend le long des côtes, & qu'elle se termine au cap Canseau. Signé LA GALISSONIE RE. DE SILHOUETTE.

TRADUCTION D'UN ME'MOIRE\*,
AU SUJET DES LIMITES DE LA

NOUVELLE E'COSSE OU ACADIE,

Remis aux Commissaires du Roi, par ceux de Sa Majeste Britannique, le 11 Janvier 1751.

I. Nous foussignés, Commissaires du Roi de la Grande-Bretagne, ayant

AVERTISSEMENT.

\* Le 11 Janvier 1751. MM. les Commissaires de Sa Majeste Britannique, ont remis aux Commissaires A 5

ME

ES -

ement, he

recht, qu

séquence

de l'espri

fussent re

e parvier

is les con

faires ref

y apporte

ent contri-

la paix, les

à cet égard

; elle en a

les évacua-

de Sainte de Sa Ma

ont déjàda e la conven

fer non fer

cadie, ma

colonies,

nt le regle

é LA GALA

res Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des ayant dans notre Mémoire du 21 Sep. Commissa- tembre dernier, marqué l'étendue & les anciennes limites de la nouvelle E'cosse ou Acadie, cédée à la Couronne de la Grande-Bretagne par l'article XII. du Traité d'Utrecht, poursuivrons maintenant à constater la réalité de ces limites, & à démontrer le véritable droit de Sa Majesté à toutes les terres, isles, côtes, bayes & rivières, & à tous les continens y compris; ce faisant, nous n'alléguerons aucuns faits qui ne foient authentiques, ni aucunes preuves qui ne foient conclusives: & nous fommes affez heureux pour qu'il foit en notre pouvoir de mainte. nir chaque partie de cette demande, non feulement par plusieurs déclarations & actes d'Etat de la part de la Couronne de France, mais aussi (a) par la possession uniforme de cette Couronne pendant plusieurs années, tant

#### AVERTISSEMENT.

res du Roi, l'original Anglois de ce Mémoire, & celui de la présente Traduction.

Les numéros qu'on trouve ici, y ont été mis par les Commissaires du Roi, pour servir aux citations de leur Mémoire en réponse, qui est du 4 Octobre 1751.

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) La France ayant possédé le Canada conjointement avec l'Acadie, sa possession uniforme ne sau, roit servir à déterminer les limites de cette dernière province.

LIN rant (a) Breda; fois qu' 1º Acadi fion, la mê limite

ce étan

cadie (

valier,

tint un nuel de tion qu nomme Lieute nouve ploi l' gers du mis à ne le pourqu

ploi, c " Gou " en t

> (a) A tes de l' tend ici. ticles X (b) V

MM. le

LIMITES DE L'ACADIE. II

tant (a) avant qu'après le Traité de mémoire des Breda; laquelle Couronne, toutes les Commissifois qu'elle a formé des demandes sur res Anglois. l'Acadie & qu'elle l'a eue en possefsion, l'a demandée & en a joui dans

fion, l'a demandee & en a jour dans la même étendue & avec les mêmes limites sur lesquelles nous insistons.

II. En 1647, la Couronne de France étant pour lors en possession de l'Acadie (b), Charles de Menou, Chevalier, fieur d'Aulnay-Charnifay, obtint une commission sous le feing manuel de Louis XIV, laquelle fait mention que ledit fieur d'Aulnay ayant été nommé par le feu Roi, Gouverneur & Lieutenant général de l'Acadie dans la nouvelle France, avoit exercé cet emploi l'espace de quatorze ans, & qu'il avoit expulsé les Religionnaires étrangers du Fort de Pentagoet, & avoit foûmis à l'obéissance de cette Couronne le Fort de la rivière Saint-Jean; pourquoi, & pour d'autres services, il est confirmé & rétabli dans ledit emploi, dans les termes fuivans, favoir, Gouverneur & Lieutenant général " en tous lesdits pays, territoires, cô-,, tes

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. \* Ce Mé-

(a) Avant & après le Traité de Breda, les limi-moire a été tes de l'Acadie n'ont jamais été telles qu'on le pré-donné par ténd ici. Voyez le Mémoire du 4 octobre 1751, ar-les Commisticles XIV, XV & fuivans.\*

(b) Voyez la neuvième des pièces produites par & suit après

(b) Voyez la neuvième des pieces produites par & fuit apres MM. les Commissaires Anglois, celui-ci.

du 21 Ser Stendue l 1 nouvell 1a Course

la Couro par l'artid purfuivron réalité à

r le véria toutes le & rivières ompris; a

ni aucuns fait ni aucu nclusives

de mainte de mainte demande

eurs déch la part d nais aussi (a

e de cen urs années tal

NT. ce Mémoire,

ont été mis p vir aux citatio est du 4 08%

rissaires du Ri

Canada condi uniformeneli tes de cette à

" pays (
" l'Aca
" Saint

" Saint " que ' ' éter IV.

commi occide yons qu

(a) Ce niffent un du fieur ( celui d'A une parti fequent (

(b) C

julqu'à l

s'interpré les fieurs prétendu par les h fions de Voyez les son & de

- (c) To

nement of pollethon clurre qu pelât Ac D'aille ne pouvo

gre: cell auparava de Mon eut aucun articles LIMITES DE L'ACADIE.

pays (a) de terre ferme & côtes de Mémoire des " l'Acadie, depuis ladite rivière (b) Commission , Saint-Laurent jusqu'à la mer, tant in Janvier , que lesdits pays & côtes se peuvent

etendre jusqu'aux Virgines".

cadie, i

la gran-

tant du

& des if-

ans de la

e étendue

le pourra

it de cet.

ulnay eft Indiens, les mots

ue dudit

, pays

es du Roi.

endue de ce

die; ce qui

Lettres ac-

trouve des

edite terre de

onvoisins; & oncession di

elle comprequent la nou-

z l'article VI

la France par cadie entiere

es , limititas

du cédei l'A s côtes & ter

édé l'Acadie

prendre tout

nt ou confon-

n indétermi-

rai-semblan-

t fes ancien.

oyez les arti-, & XX is

arte."

IV. (c) Pour expliquer le mot Virrines, dont on s'est servi dans cette commission pour dénoter les limites occidentales de l'Acadie, nous observons que le Roi Jacques Ier. en 1606,

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ces mots de terre ferme côtes d'Acadie, fourniffent une nouvelle preuve, que le gouvernement du sieur de Charnisay contenoit d'autres pays que celui d'Acadie, qui alors étoit regardée comme une partie de la côte d'une presqu'isle, & par conlequent distincte & séparée de la terre ferme.

(h) Ces mots depuis la rivière Saint-Laurent jusqu'à la mer, quoiqu'obscurs, ne peuvent pas s'interpréter de la rive méridionale de ce fleuve; les fieurs de Charnisay & de la Tour n'y ont jamais prétendu rien, comme il se prouve non seulement par les historiens du temps, mais par les provifions des Gouverneurs du Canada contemporains Voyez les provisions de IMM. d'Argenson, de Lauson & de Montmagny \*.

(c) Toute cette explication des Virgines est fort pièces justifiarbitraire; elle prouve sans doute que le gouver- catives au nement du Sr. de Charnifay s étendoit julqu'aux Tome II. possessions Angloises; mais on n'en sauroit conclurre que cette partie de son gouvernement s'ap-

pelat Acadie.

D'ailleurs la charte de Jacques Ier. qu'on cite ici, ne pouvoit donner aucun droit au delà du 40me degré: celle de Henri IV ayant concédé ce terrein auparavant au sieur de Monts en 1603, & le sieur de Monts s'y étant établi avant que l'Angleterre eut aucun établissement dans l'Amerique. Voyez les articles I & Il du Mémoire du 4 octobre 1751.

\* Parmi les

Commiffaires Anglois. 11 Janvier 17510

Mémoire des octroya certain territoire à deux compagnies, permettant à l'une de s'établir dans aucun endroit que ce fût fur la côte de Virginie, entre les degrés 34 & 41, & l'autre, entre les degrés 38 & 45 de latitude septentrionale; & qu'en consequence de cet octroi tout ce pays, qui depuis a été divisé en provinces féparées, a passé pendant plusieurs années sous les noms de la Virginie septentrionale & méridionale, comme il paroît plus amplement par l'histoire ancienne de son premier établissement, écrite par Samuel Purchass, ainsi que par celle de Neale, de la nouvelle Angleterre.

V. (a) D'où il résulte que la Couronne de France estimoit pour lors que la contrée septentrionale d'Acadie s'étendoit aussi loin que les rives méridionales de la rivière Saint-Laurent, & vers l'occident auffi loin que la ri-

vière

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est toûjours confondre les bornes du commandement des différens Gouverneurs de l'Acadie avec celles de l'Acadie même : mais le Traité d'Utrecht céde l'Acadie entière suivant ses anciennes limites, avec ses dépendances, & non suivant l'étendue du commandement des Gouverneurs. Si l'on en croyoit les auteurs Anglois, il faudroit qu'il l'eût cédée suivant l'extension la plus grande qui eût jamais été donnée à ces commandemens, & suivant l'interprétation la plus favorable à l'Angleterre; encore cela ne sufficoit - il pas pour remplir les demandes de MM. les Commissaires Anglois. Voyez la carte jointe à ces Mémoires.

LIMITES DE L'ACADIE. 15

vière Pentagoet, & que les bornes oc-Mémoire des cidentales de l'Acadie aboutissoient Commissai-

fur les territoires Britanniques.

VI. Le fieur de Saint-Etienne de la Tour, en vertu d'une commission sous seing manuel dudit Roi Louis XIV, datée de Paris le 25 février 1651 (a), fut nommé Gouverneur de toute l'Acadie; au moyen de laquelle il en prit possession & s'établit à Saint-Jean, & se mit en même temps en possession de Pentagoet, autrement dit Penobscot, jusqu'à ce qu'il le rendit, avec les autres Forts de l'Acadie, à une flotte Angloise qu'Olivier Cromwel y envoya en 1654 (b).

VII. Le Comte d'Estrades, Ambasfadeur de France à la Cour de la Grande-Bretagne, dans une Lettre à Sa Majesté Très-Chrétienne, datée de Londres le 13 mars 1662, remarque que les François (c) en conséquence du

Trai-

II anvice

1751.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ces Letttes sont à peu près dans les mêmes termes que les précédentes, & on y fait les mêmes réponses. Voyez l'article VI du Mémoire du 4 octobre 1751.

(b) En pleine paix.

en en

nie

cad mér

ren

VIC

la cet

'Acat ité d' esso

110

cit quante o nens, à l'a

our

ins &

S

(e) La Lettre citée, dit que la France a joui paisiblement depuis le Traité de Saint-Germain, & ne dit pas en conséquence du Traité de Saint-Germain: par ce changement de mors, il semble qu'on veuille insinuer que le Traité de Saint-Germain est le premier titre de la France: on a su Mamment fait voir le contraire. Poyez le Mémoire du 4 estabre 1751, article II, Er ailleurs.

Commissaires Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des Traité de Saint-Germain, avoient joui paisiblement de l'Acadie jusqu'en 1654; auquel temps il dit qu'Olivier Cromwel, sous prétexte de Lettres de repréfailles, " envoya faire une descen-, te avec quatre vaisseaux dans la rivière Saint-Jean, & (a) ensuite prit ,, les Forts d'Acadie". Et dans l'article XXV du Traité conclu à Westminster en 1655 entre l'Etat d'Angleterre & la Couronne de France, il est dit que les trois Forts de (b) Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-royal avoient été demandés par l'Ambassa. deur de Sa Majesté Très-Chrétienne.

VIII. Ces trois Forts ainsi spécifiés, furent pour lors demandés par la Couronne de France comme partie de l'Acadie; M. d'Estrades dans sa susdite Lettre infiftant fur leur restitution pour

cette même raison (c).

on

ple

de

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ces mots indiqueroient que le Fort de la rivière Saint-Jean n'étoit pas censé faire partie de

l'Acadie.

(b) Il n'est dit en aucun endroit du Traité de Westminster, que ces Forts sussent situes en Acadie ni dans la nouvelle E'cosse; & la Lettre du Comte d'Estrades, du 13 mars 1662, d'ou l'on tire cette conséquence forcée, est postérieure de sept ans à ce Traité. Voyez le Mémoire du 4 octobre 1751, article VII.

(c) Il étoit inutile alors de discuter si ces Forts étoient de l'Acadie, il suffisoit pour leur restitution qu'ils fussent possession Françoise; & comme dans le même temps une partie de la vraie Aca-

DIMITES DE L'ACADIE. 17

IX. (a) En 1656, le Colonel Tho-Mémoire des mas Temple (qui fut après le Cheva- Commissal-lier Temple) fut nommé par Olivier 11 Janvier Cromwel, Gouverneur des forts de Saint-Jean, de Port-royal & de Pentagoet, ce qui paroît par l'ordre origi-nal dudit Olivier Cromwel au Capitaine Leverett, pour lors Gouverneur de ces forts, pour les lui remettre, dans lequel ordre lesdits forts sont dits être en Acadie, communément dite nouvelle E'cosse en Amérique (b).

X. Le Comte d'Estrades, dans une lettre, datée le 27 février 1662, infor-

me

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. die avoit été occupée par les Anglois, il n'est pas étonnant qu'il y ait quelque confusion dans la demande de restitution : mais la lecture du Traité pil de Breda & des actes qui l'ont suivi, éclaircit tout; on y voit que l'intention, tant de la France que de l'Angleterre, étoit de remettre en Amérique les choses dans l'état où elles étoient avant les irruptions réciproques.

(a) Voyez le Mémoire du 4 octobre 2751, ar-

(b) Les inductions que MM. les Commissaires Anglois prétendent tirer de cet ordre de Cromwel, sont détruites par la \* concession du même \* On voit Cromwel aux sieurs de la Tour, Crowne & Tem-cette concesa ple; pièce dans laquelle on voit la distinction de sion parmi l'Acadie & de la prétendue nouvelle E'cosse.

On a lieu de croire que cette distinction se trou- Tome II. ve pareillement dans † les Lettres parentes accordées aux mêmes par Charles II, & citées dans la † Et cette Lettre du Colonel Temple, du 24 novembre 1668 : Lettre aussis il doit être facile à MM les Commissaires Anglois de vérifier ce fait. Voyez au surplus les articles IX & XIX du Mémoire du 4 octobre 1751.

Tom. I.

Commissaires Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des me Sa Majesté Très-Chrétienne, que des Députés de la nouvelle Angleter. re avoient présenté une requête au Roi Charles II. & au Parlement d'Angle. terre, contenant plusieurs fortes raisons contre la restitution de l'Acadie à la France, dont la demande lui avoit été répétée dans ses instructions; & que des Commissaires, ayant à sa requisition été nommés pour traiter avec lui sur cette affaire, il avoit, dans les conférences qu'ils avoient eues ensemble, demandé la restitution de toute l'Acadie (\*), contenant quatre vingt lieues de pays, & que les Forts de Pentagoet, le Fort royal & la Heve feroient restitués dans le même état où ils étoient lorsqu'ils avoient été pris.

XI. Dans sa lettre au Roi, datée le 13 mars 1662, il nomme Pentagoet la première place de l'Acadie; & dans une autre lettre au Roi, datée le 25 décembre 1664, où il raisonne en faveur d'une ligue avec l'Angleterre, il dit: ", Votre Majesté peut aussi, par , un Traité avec le Roi d'Angleter-

as IC,

pu

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* L'Acadie, telle que MM. les Commissaires Anglois la demandent aujourd'hui, contient plus de quatre cens soixante lieues de côtes; celle qui a été cédée par le Traité d'Utrecht, un peu plus de quatre-vingt, & la restitution que demandoit le Comte d'Estrades, environ trois cens. Voyez le Mt moire du 4 octobre 1751, & la carte.

LIMITES DE L'ACADIE. 19

s, re, obtenir la reftitution de l'Aca-Mémoire des die, depuis Pentagoet jusqu'au Cap. Commission Breton, contenant quatre - vingt res Anglois. Il lieues de côtes".

XII. Par l'article X du Traité conclu entre les deux nations à Breda, le juillet 1667, la restitution de l'A-cadie à la Couronne de France est stipulée dans les termes fuivans (a): ,, Le , ci-devant nommé Seigneur le Roi , de la Grande Bretagne restituera , aussi & rendra au ci-dessus nommé ,, Seigneur le Roi Très-Chrétien, ou , à ceux qui auront charge & mande-, ment de sa part, scellé en bonne ., forme du grand-sceau de France, le pays appelé l'Acadie, situé dans , 39 l'Amérique septentrionale, dont le 233 Roi Très-Chrétien a autrefois joui; g(2 33 & pour exécuter cette restitution, le sus-nommé Roi de la Grande-Bre-0 33 0 99 tagne, incontinent après la ratification de la présente alliance, foureta 33 nira au fus-nommé Roi Très-Chrétien, tous les actes & mandemens, ogk >> expédiés duement & en bonne for-, me, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On a prouvé dans le Mémoire du 4 octoabre 1751, article VIII, & ailleurs, que l'intention
ad des deux Puissances contractantes au Traité de Breda, n'a pas été de fixer des limites, mais de rétablir chacume d'elles dans ses possessions.

ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois. II anvier 1751.

Mémoire des,, & Officiers qui seront par lui délégués".

XIII. Conformément à quoi, le 17 Février 1663, Sa Majesté dressa un acte, par lequel, suivant ledit Traité, le Roi rend à jamais pour lui, ses héritiers & successeurs, tout le pays appelé l'Acadie, fitué dans l'Amérique septentrionale (a), dont Sadite Majesté Très-Chrétienne avoit autrefoir joui; savoir, les Forts & babitations de Pentagoet, Saint- Fean, Port - royal, h Heve & cap de Sable, dont ses sujets a voient joui sous son autorité jusqu'en 1654 que les Anglois en prirent possession, & même depuis; & dans la copie de cet acte, dans les archives, au Bureau, communément appelé the Paper office à Londres, il y a une note marginale vis-à-vis des noms desdits forts, en ces mots, savoir \*, inséré à la réquisition de M. de Ruvigny. XIV

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

tit

ol

11

HOL

Yali

GO

tu

(a) Voyez l'article VIII du Mémoire du 4 octobre 1751.

\* Cette précaution fait voir qu'on appréhendoit que la restitution ne fût retardée en Amérique, par la connoissance que l'on y avoit que quelques uns de ces Forts n'étoient pas dans l'Acadie.

L'insertion de ces mots prouve donc la bonne foi du ministère Anglois dans l'exécution du Traizé de Breda, & montre que l'intention des Puilsances contractantes étoit de se restituer ce qui avoit été envahi réciproquement, & qu'il n'étoit question ni de limites ni de dénominations.

XIV. M. Morillon du Bourg, étant Mémoire des chargé fous le grand sceau de la France, Commission de prendre possession de l'Acadie, le 21 res Anglois.

Octobre 1668, en demanda la restitution, suivant le Traité de Breda, au Chevalier Temple son Gouverneur, lui remettant en même temps une lettre scellée du Roi d'Angleterre, datée le 31 décembre 1667, portant mandement de Sa Majesté de la rendre: mais le Chevalier Temple, entr'autres, donna pour réponse, que divers endroits

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

C'est une supposition purement gratuite, contraire à la vrai-semblance, & même contraire aux titres, que d'imaginer que le Chevalier Temple avoit de fausses notions d'un pays qu'il habitoit,

& qu'il regardoit comme son patrimoine.

On prouve que cette supposition est contre les titres, puisque l'exception du Chevalier Temple étoit fondée sur ses propies lettres de concession, obtenues d'abord de Cromwel, puis de Charles II; titres dans le premier desquels (qui est le seul dont on ait recouvré copie) l'Acadie est désignée suivant les limites que lui donnent les Commissions res François, & où elle est dite faire partie de la nouvelle E'cosse.

Ce ne sont donc pas les fausses notions du Chevalier Temple, au sujet d'un pays dont il étoit Gouverneur depuis quelques années, qui ont fait regarder comme frivoles ses représentations: mais de c'est la volonté des deux Pussiances de se restituer les conquêtes réciproques; volonté qui avoit été suffilamment manischée au Chevalier Temple, en ajoûtant dans ses ordres le nom des Forts à restituer. Voyez le Mémoire du 4 ostobre 1951, arti-

Tole IX.

11 Janvier

Mémoire des droits nommés dans ledit ordre se trou-Commissai- vant dans la nouvelle E'cosse & non res Anglois, pas en Acadie, & Sa Majesté lui ayant pareillement commandé dans ledit mandement de se conformer aux articles dudit Traité, dans lequel il n'est pas fait mention de la nouvelle E'cosse. pour cette raison, & ainsi que d'autres, il se croyoit obligé de retarder la reddition dudit pays, jusqu'à ce qu'il fût plus amplement instruit de la volonté de Sa Majesté, tant sur les bornes & limites de l'Acadie & de la nouvelle E'cosse, n'y ayant aucunes places dénommées dans ledit mandement. que la Heve & le cap de Sable qui appartenoient à l'Acadie, & les autres places y nommées; favoir, Pentagoet, Saint-Jean & Port-royal étant dans la nouvelle E'cosse, confinant sur la nouvelle Angleterre.

> XV. Cette réponse est datée de Boston, le 16 novembre 1668, & est certifiée, tant par ledit Morillon du Bourg, que par le Chevalier Temple; & ledit du Bourg, dans une lettre à la Compagnie Françoise des Indes occidentales, datée le 9 novembre 1668, faisant une relation de sa transaction, dit que le Chevalier Temple faisoit une grande différence entre l'Acadie & la nouvelle E'cosse, qu'il fait consister depuis Merliguesche, près du Cap-Breton, jusqu'à la rivière de Québec.

XVI.

au

XVI. Charles II jugeant que cette Mémoire des distinction faite par le Chevalier Tem-Commissaiple étoit frivole, envoya, à la repré-res Anglois. sentation de l'Ambassadeur de France, ses ordres définitifs, sous seing manuel, au Chevalier Temple, datés le 6 Août 1669, citant une lettre précéd dente du 8 Mars, & que quelques doutes étant survenus au fieur Colbert Ambassadeur de France, si ladite lettre du 8 Mars ne seroit pas suivie de quelque difficulté ou délai; c'est pourquoi il répéta que c'étoit sa volonté expresse & fon bon plaisir, qu'incontinent & fans aucun doute, difficulté, scrupule ou délai quelconques, il restituât ou fît restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, ou à ceux qu'il nommeroit pour cet effet fous le grand fceau de France, ledit pays d'Acadie qui appartenoit ci-devant audit Roi; favoir, les Forts & habitations de Pentagoet. Saint-Jean, Port-royal, la Heve & cap de Sable \*, dont ses Sujets avoient joui sous son autorité jusqu'en 1654 & 1055

100

el

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

<sup>\*</sup> Ces mots prouvent qu'il n'importoit point aux deux Rois, sous quelle dénomination, se feroit la restitution, il suffisoit d'accomplir le Traité qui, d'une part, rétablissoit les François dans ce qui avoit été occupé sur eux dans l'Amérique septentrionale; & de l'autre part, rétablissoit les Anglois dans les isles de Nieves, d'Antigues, &c. qu'ils avoient possédées avant la guerre.

res Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des 1655 que les Anglois s'en rendirent les Commissai- maîtres, & depuis; & qu'il devoit y travailler réellement & fincèrement. se conformant dans son exécution à ce qui est porté dans les articles X & XI du Traité de Breda.

XVII. Cet ordre fut remis par le Chevalier de Grand-Fontaine, nommé sous le grand sceau de France, pour recevoir l'Acadie, au Chevalier Temple, qui étant malade, nomma le Capitaine Richard Walker fon Lieute. nant-Gouverneur, pour remettre la possession de l'Acadie; savoir, lesdits Forts & habitations, Pentagoet, Saint-Jean, Port royal, la Heve & cap de Sable, s'y conformant aux articles X & XI du Traité de Breda.

XVIII. Les Certificats originaux de la reddition desdits trois Forts; favoir, Port-royal, Pentagoet, & le fort appelé Gemesick sur la rivière Saint-Jean, sont signés du susdit Capitaine Richard Walker & d'Isaac Garner, comme aussi dudit Grand-Fontaine, ou bien du sieur de Marson de Soulanges,

qu'il paroît avoir autorifé.

XIX. Sur cette transaction impor-

tante, nous devons observer:

XX. 1°. Que les Forts Pentagoet, Saint-Jean, Port-royal, cap de Sable & la Heve, ayant à l'instance de l'Ambassadeur de France, été insérés par noms dans l'ordre pour l'exécution da

Trai-

Traité de Breda, comme descriptif de Mémoire des tout le territoire d'Acadie, & ceux-là Commissaires Anglois, étant les seuls Forts & établissemens qui existoient pour lors dans la province, & étant situés dans différens endroits d'icelle, dont il y en a deux hors de la péninsule, la reddition de ces Forts par une Puissance, & la possession qui en a été prise par l'autre, est une preuve certaine de la reddition & possession de toute l'Acadie, conformément audit Traité, tel qu'il a toûjours été possédé auparavant par la Couronne de France.

eu

XXI. 2°. (a) Que les efforts du Chevalier T'emple pour restreindre les limites de l'Acadie, ayant à l'instance de la Couronne de France, été desavoués par la Couronne de la Grande-Bretagne, au moyen de quoi les deux Cou-

ron

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Plus le Chevalier Temple faisoit de différence de l'Acadie & de la nouvelle E'cosse, plus il est clair que la nouvelle E'cosse, cédée par le Traité d'Utrecht, n'est point celle du Chevalier Temple, puisque le Traité d'Utrecht décide très-formellement que la nouvelle E'cosse cédée, n'est que l'Acadie entière suivant ses anciennes limites, avec tout ce qui en dépend; & que pour fixer encore plus cette limitation, il céde à part l'ort-royal, non seulement sans faire mention qu'il fasse partié de la nouvelle E'cosse, mais comme un pays si différent de l'Acadie, que n'étant point exprimé, il n'auroit pas pû être compris dans le terme de dependances. Voyez l'article IX du Mémoire du 4 vo-tobre 1751.

Commissai. res Anglois. 11 anvier 1751.

Mémoire des ronnes ont déclaré d'une manière des plus délibérées, leur fentiment sur l'étendue de l'Acadie, aussi loin que les limites font exprimées dans les ordres pour l'exécution du Traité de Breda. lequel sens est encore mieux expliqué & éclairci par la possession subséquente de la Couronne de France sous ledit Traité.

> XXII. 3°. Que par l'article X dudit Traité de Breda, l'Acadie étant (a) cédée à la Couronne de France, telle que ladite Couronne en avoit joui autrefois, toutes les preuves que nous produirons pour démontrer les limites dudit pays, comme ladite Couronne l'a possédé en conséquence du Traité de Breda, de même que l'évidence que nous avons déjà établie pour montrer les limites avec lesquelles cette Couronne l'a possédée antérieurement audit Traité, tendent également à prouver de la manière la plus efficace & la plus convaincante, quelles étoient

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

<sup>(</sup>a) L'Acadie n'a pas été cédée à la France parle Traité de Breda mais restituée, & la France ne l'a pas possédée depuis en conséquence du Traité de Breda, non plus qu'en conséquence du Traité de Saint Germain, mais en consequence de son ancien droit qui a été reconnu dans les Traités de Saint-Germain & de Breda, droit antérieur à tous les établissemens Anglois dans l'Amérique septentrionale. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, article II & ailleurs.

les plus anciennes limites de l'Acadie. Mémoire des XXIII. (a) Les deux nations étant commissaires Anglois. ainsi convenues que Pentagoet étoit il Janvier renfermé dans les limites occidentales de l'Acadie, les François depuis ce temps-là ne manquèrent aucune occasion pour tâcher d'étendre par demande les limites de ce côté là, même aussi loin que la rivière de Kinibeki.

XXIV. En 1685, fur des plaintes que quelques vaisseaux Anglois avoient été à la pêche sur les côtes de l'Acadie, l'Ambassadeur de France, alors en Angleterre, présenta, le 16 Janvier, un Mémoire au Roi, dans lequel il représente que la côte de l'Acadie (b) ou de la nouvelle E'cosse, s'étendant depuis l'isle Percée, située près du cap des Rosiers à l'entrée de la rivière

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) En attendant qu'on produise cette convention des deux nations, on remarquera que les propres titres des Anglois posent leurs limites à la rivière de Sagahadock. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, Article X; & il est singulier qu'on avance ici avec confiance, que les François tâchèrent d'étendre leurs limites julqu'au Kinibeki pendant qu'il est prouvé par Champlain, l'Escarbot & Smith, que les François etoient établis bien au-delà du Kinibeki, avant qu'il y eût un feul Anglois à la nouvelle Angleterre. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, Article II.

(b) Ce Mémoire a été produit, numéro 21, par MM. les Commissaires Anglois, & le mot de nouvelle E'cosse ne s'y trouve pas; ce qui est une inadvertance de leur part. Voyez l'Article X. du Mé-

moire du 4 Octobre 1751.

nce

aite

5 5

¢100

ath

Commissaires Anglois. II Janvier 175 X.

Mémoire des Saint-Laurent, jusqu'à l'Ine St. George, située à l'embouchûre de la rivière Saint-George, avoit été possédée par les François jusqu'en l'an 1664 (en voulant dire 1654) qu'elle fut prife des Anglois, & en 1667 restituée de nouveau aux François, conformément au Traité de Breda.

XXV. \* Ce Mémoire représentela côte de l'Acadie avec les mêmes limites septentrionales, orientales & méridionales que nous demandons préfentement, & les étend même plus loin vers l'occident, l'isle de St. George étant située de ce côté au-delà du Fort

de Pentagoet.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* C'est encore une inadvertance considérable de dire que ce Mémoire donne à l'Acadie les mêmes limites que celui de MM. les Commissaires An-glois; car il n'étend pas l'Acadie plus loin que l'entrée du fieuve Saint-Laurent : ce qui exclut toute la côte méridionale de ce fleuve, & par conséquent une grande partie du terrein demandé par MM. les Commissaires, dans leur Mémoire du 11

Janvier Voyez la carte.

Au furplus, cet Ambassadeur n'étoit point chargé de discuter les limites, & n'avoit ni pouvoir ni instruction à cet effet; & quoiqu'il n'ait pas parlé exactement en nommant Acadie ce qui ne l'étoit pas; on n'en peut pas tirer plus d'avantage que des erreurs de M. le Comte d'Estrades, ou autres. 11 falloit prouver que les navires Anglois confisqués avoient été faisis sur des lieux dépendans de la France, il n'importoit en rien sous quelle dénomination; & quand il auroit adopté celle de nouvelle E'cosse, cela ne lui auroit pas donné une existence qu'elle n'avoit pas.

XXVI. Au mois d'Octobre 1687, Mémoire des M. de Barillon & M. de Bonrepaus, Commission (l'un Ambassadeur, & l'autre Envoye res Anglois. extraordinaire de la Cour de Franceà celle de la Grande-Bretagne, & nommés Commissaires de la part de la France, pour l'exécution du Traité de paix, bonne intelligence & neutralité, conclu le 6 novembre 1686, entre les Couronnes de la Grande-Bretagne & de la France par rapport à leurs territoires respectifs en Amérique) présentèrent un Mémoire à la Cour de la Grande-Bretagne, & s'y plaignant que le juge de Pemaquid, sujet de la Couronne d'Angleterre, avoit saisi & emporté certaines marchandifes dans la possession de M. Castin négociant François établi à Pentagoet, situé dans la province d'Acadie, comme contrebande, & fous prétexte que Pentagoet appartenoit à la Grande-Bretagne; fur quoi ils représentèrent, ,, que , par les articles X & XII. du Traité " de Breda, il est expressément déclaré que l'Acadie appartient au Roi , notre Maître, & qu'en exécution ", de ce Traité, le feu Roi d'Angle-" terre, par ses dépêches du 16 Août ,, 1669, a envoyé ses ordres au Che-, valier Temple, pour lors Gouver-" neur de Boston, de remettre l'Acadie entre les mains du Chevalier de Grand-

able mê

[63]

quantitation of the state of th

165

01

ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois. 11 Janvier 1751.

Mémoire des,, Grand-Fontaine \*, & nommément , les Forts & habitations de Penta-,, goet qui en font partie"; & puisils récapitulent circonstanciellement toutes les particularités touchant ce Fort. telles que nous les avons établies cidevant.

33

2

Va

m

U

XXVII. Le 5 septembre 1698, M. de Villebon, pour lors (a) Gouverneur François de l'Acadie, dans sa lettre du même jour au Lieutenant-Gouverneur de la province de la bave de Massachuset, se plaignant de l'ufur-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Ceci ne demande pas d'autre observation que celle qui a été faite ci-dessus, tant à l'occasion de la restitution faite par le Chevalier Temple, qu'au sujet des Mémoires des Ambassadeurs ou Envoyés de France, qui n'ont jamais traité des limites de l'Acadie, & qui n'ont jamais pû ni dû en traiter, puisque de quelque côté qu'on prît cette province, les terreins en deçà & au-delà appartenoient incontestablement à la France, & par conséquent lu

appartiennent encore. Voyez la carte.

(a) Que le sieur de Villebon ait eu le commandement de quelque partie de la nouvelle France ou du Canada, voifine de l'Acadie qui étoit letitre de son gouvernement, & qu'en cette qualité ou même en celle de simple Gouverneur de l'Acadie, il ait soutenu que les bornes qui sont entre la nouvelle Angleterre & NOUS.... Sont du haut de la rivière de Kinibeki, jusqu'à son embouchure, &e. on ne voit pas qu'on puisse conclurre que ce terrein fît partie de l'Acadie; mais on voit par cette pièce, qui est au nombre de celles produites par les Commissaires Anglois \*, que la France a toûjours regardé comme lui appartenant tout le terrein julqu'au Kinibeki.

Voyez le Tome 2d. furpation des habitans de la nouvelle Mémoire des Angleterre fur les côtes, dit, ,, il commissa-,, m'est aussi experiement ordonné de 11 Janvier

, la part de Sa Majesté, de maintenir , les bornes qui sont entre la nou-, velle Angleterre & nous, qui sont , du haut de la rivière de Kinibeki , jusqu'à son embouchûre, en laissant , libre son cours aux deux nations".

XXVIII. (a) En 1700, l'Ambassadeur de France fit les propositions suivantes à la Cour de la Grande-Bretagne, touchant les limites entre les territoires François & Anglois dans l'Amérique septentrionale, contenues dans un écrit intitulé: ,, Alternatives pro-, pofées pour fervir de limites dans l'Amérique entre la France & l'An-" gletere; favoir, par la première al-,, ternative, je propose que la France , garde le fort de Bourbon, & l'An-, gleterre celui de Chichitowan, ayant ,, de part & d'autre pour limites, entre " les deux nations de ce côté-là... ,, qui est justement à moitié chemin ,, entre les deux Forts susdits, & en " ce cas-là \* les limites de la France

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(pt

st di

ha

ip gi

PA

S DI

a B

at N

(a) Il faut encore répéter ici qu'il s'agissoit en 1700, non des limites de l'Acadie, qui n'étoit pas frontière de la nouvelle Angleterre, & qui par conséquent n'avoit point de limites à régler, ais de celles de la partie de la nouvelle France, qui étoit alors soûmise au Gouverneur de l'Acadie.

\* Ces mots les limites de la France du côté de

BA-

32 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des Commissaires Anglois. 11 Janvier 1751.

, du côté de l'Acadie, seroient res, treintes à la rivière Saint-George, &c".

XXIX., Par la feconde alternation, ve, je propose que le fort de Chi-

, chitowan reste à la France, le fort, de Bourbon à l'Angleterre, ayant

pour limites le même endroit dont pie viens de parler ci-dessus; maisen ce cas, l'on demande que les limi-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.
PAcadie, n'ont jamais voulu dire les limites de

l'Acadie.

On s'abstiendra le plus qu'on pourra de répéter les remarques pareilles, qu'on pourroit faire sur les objections de MM. les Commissaires Anglois: on se contentera d'une observation générale sur tous les différens Mémoires ou les lettres qu'ils ont cités, dans lesquels on ne pouvoit avoir en vûe rien de relatif à la question; savoir, que ces piéces sont pour la plûpart modernes & vagues, & que quand elles seroient toutes favorables à l'Angleterre, elles ne pourroient pas entrer en comparaison avec les témoignages positifs & réfléchis de Champlain, l'Escarbot & Denys, tous auteurs anciens, originaux, contemporains & impartiaux, puisqu'ils ne pouvoient pas deviner l'intérêt que la France ou l'Angleterre pourroient prendre à leurs décisions. Le dernier a traité la matière exprès, comme s'il avoit été chargé de régler la contestation présente: contestation qu'il lui etoit cependant impossible de prévoir. Ceux qui le liront n'auront pas besoin de discuter les autres titres; le droit de la France étant décidé si clairement dans son livre, qu'on ne croit pas que les plus prévenus puissent le révoquer en doute : Aussi a-t-on lieu de croire que les habiles Ministres, tant Anglois que François, qui ont rédigé l'Article XII. du Traité d'Utrecht, ont eu alors uniquement cet auteur en vue,

27

d

90

tes de la France du côté de l'Aca- Mémoire des die, s'étendent jusqu'à la rivière de Commissaires Anglois. " Kinibeki". II anvier

XXX. En 1710, pendant la guerre entre les deux Couronnes, le Général Nicholfon fit voile à la nouvelle Angleterre avec des forces confidérables; & ayant affiégé le Port-royal. présentement Annapolis-royale, le seul Fort pour lors fur pied dans la nouvelle E'cosse ou l'Acadie, M. de Subercase, pour lors Gouverneur de l'Acadie pour la Couronne de France. peu de jours après capitula & le lui remit, & immédiatement après sa reddition, quitta l'Amérique; & dans un écrit par lequel il s'oblige de procurer des passeports pour l'ancienne Angleterre aux Officiers qui doivent le conduire dans l'ancienne France, il prend le titre de ,, Gouverneur de (a) l'Aca-, die, de Cap-Breton, isles & terres , adjacentes, depuis le cap des Ro-, siers du fleuve Saint-Laurent, jusqu'à l'ouverture de la rivière de Kinibeki (b)".

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ce dénombrement des différentes parties du gouvernement du sieur de Subercase; est encore à l'avantage de la France; si toutes ces terres avoient été de l'Acadie, il auroit été très-inutilé d'ajoûter au titre de Gouverneur de l'Acadie, celui de Gouverneur du Cap-Breton, istes & terres adjacentes, &c.

(b) Nouvelle preuve que les bornes de la nou-Tom. I:

Mémoire des Commissaires Anglois. 11 Janvier 1751.

XXXI. En Avril 1711, la France fit faire des propositions de paix, sur quoi la Grande-Bretagne fit des demandes préliminaires, l'une desquelles étoit \*, que la Grande Bretagne, & la France garderoient respectivement les pays domaines & terrespections.

, vement les pays, domaines & ter, ritoires dans l'Amérique septentrio, nale, dont l'une ou l'autre se trou-

99

Garde

ten(

de 1

ES.

, veroit en possession, lorsque la rati-, fication du Traité proposé, seroit pu-, bliée dans cette partie du monde".

XXXII. En réponse à cela, Sa Majesté Très - Chrétienne proposa que l'examen de cet article seroit renvoyé aux conférences générales de la paix

XXXIII. Les articles préliminaires

furent fignés le <sup>27 Septembre</sup> 1711. XXXIV. Dans les instructions de la Reine de la Grande-Bretagne, al

OBSERVATIONS des Commissaires du Ro. velle France s'étendent jusqu'au Kinibeki; & preve d'autant plus remarquable, que le Général Necholfon, par qui cette piéce est paryenue en Asgleterre, ne pouvoit pas savoir en 1710 si l'Acaditeroit cédée par la France, & qu'il auroit sans du te fait difficulté d'admettre les limites indique par le sieur de Subercase, si elles n'avoient paset précédemment reconnues. Voyez de plus le Mémor

\* Ces propositions n'ayant pas été acceptés, on n'en peut rien conclurre; si elles avoient el licu, les Anglois seroient restreints à Port-toyal, le seul poste dont ils se sussent emparés; & France en auroit été dédommagée par celui de Saint-Jean dans l'isse de Terre-neuve.

LIMITES DE L'ACADIE. Garde du petit sceau & au Comte de Mémoire des Strafford, ses Plénipotentiaires au Commissaires Anglois Traité d'Utrecht, Sa Majesté leur or- 11 Janvier donne dans ses instructions, de demander, ,, que Sa Majesté Très-Chrétien-, ne se désiste de tous ses droits & , prétentions en vertu d'aucun Trai-,, té précédent, ou autrement, au , pays appelé la nouvelle E'cosse, & , expressement au Port-royal, autrement dit Annapolis-royale".

XXXV. Dans un Mémoire de M. de Saint-John, l'un des principaux Secrétaires d'état de Sa Majesté, à M. de Torcy, Ministre de Sa Majesté Très-Chrétienne, touchant l'Amérique septentrionale, daté le 24 Mai 1712, pendant la négociation, il est proposé que Sa Majesté Très Chrétienne cède (a) la nouvelle E'cosse ou l'Acadie, con-formément à ses anciennes limites.

- XXXVI. Le 10 Juin 1712, réponse fut faite,, que le Roi (b) officit de

OBSERVATIONS des Commissaires du Rois (a) Ce que l'Angleterre prescrit à ses Ministres par les instructions, ne peut servir à établir l'é-stendue des cessions faites par la France. Il faut s'en tenir au Traité définitif, avant lequel le mot de nouvelle E cosse, employé ici, étoit étranger pour la France; il n'a pû avoir lieu à son égard qu'après que le Traité en a fixé la fignification : "c'est ce qu'il a fait en y ajoûtant ceux-ci; autrement dite l'Acadie, suivant ses anciennes limites Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751; Article XI: ailleurs.

(b) On répéte que toutes ces offres qui n'ont point

ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois. Ir Janvier 1751.

Mémoire des, laisser à l'Angleterre, l'artillerie & , les munitions de Plaisance, les isles , adjacentes à celle de Terre-neuve. , de faire défense aux François de pêcher & de faire fecher de la mo-, rue sur les côtes de cette isle, com-

, me aussi sur cette partie appelée le , Petit-nord, d'ajoûter à ces condi-

,, tions la cession des isles Saint-Mar-, tin & de Saint-Barthélemy, joignant , à celle de Saint-Christophle, si pour

cette nouvelle offre la Reine de la , Grande-Bretagne vouloit confentir

, à restituer l'Acadie, de laquelle la , rivière de Saint George feroit ci-a-, près les bornes, comme les Anglois

, l'avoient prétendu auparavant' XXXVII. Dans un papier attachéa la lettre dudit sieur de Saint-John à M.

de Torcy, daté le 10 Septembre 1712, qui contient les offres de la France à l'Angleterre, les demandes de l'Angleterre, & la réponse du Roi, il y est

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

point été acceptées ne signifient rien, & que les bornes de ce qu'on vouloit garder, ne peuvent influer en rien sur celles de ce qu'on a cédé; il paroît seulement par toutes ces pièces qu'une des principales attentions du Ministère de France, étoit de se conserver le golfe & l'entrée du fleuve Saint-Laurent; ce qui est incompatible avec les prétentions que font éclorre aujourd'hui MM. les Commissaires Anglois, sur une partie du golfe, & fur toute la rive meridionale du fleuve. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, Article XI. & 14 répété derechef, ,, que Sa Majesté le mémoire des ,, Roi de France offroit de laisser les Commissais , fortifications de Plaisance, telles res Anglois , qu'elles feroient lors qu'il cederoit 1751.

,, der la demande faite des canons de ,, la baye de Hudson; qui plus est, ,, de céder les isles de Saint-Martin ,, & de Saint-Barthélemy, de renon-

es, de fécher de la morue fur les côtes de Terre-neuve, fi les Anglois veu-

e, lent lui rendre l'Acadie, en confie, dération de ces nouvelles cessions,

, lesquelles sont proposées comme un

,, équivalent".

XXXVIII. Auquel cas Sa Majesté consentiroit que la rivière de Saint-George seroit les limites de l'Acadie.

XXXIX. (a) Il réfulte de ces négociations, aussi bien que des alternatives proposées par l'Ambassadeur de France, en 1700, que cette Cour jugeoit qu'elle avoit droit d'étendre les limites occidentales de l'Acadie aussi

loin

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Quand tous ces papiers prouveroient que du temps du Traité d'Utrecht, & même en 1700, les limites de l'Acadie étoient le Kinibeki, ou la rivière de Saint-George, ils n'opéreroient encore rien en faveur du fystème de MM. les Commissaires Anglois, puisque le Traité d'Utrecht n'a pas cédé l'Acadie suivant ses limites attuelles, mais suivant ses anciennes limites.

C 3

ME'MOTRES SUR LES

Commissaires Anglois. at Janvier 1751.

Mémoire des loin que la rivière de Kinibeki, & que les restreindre jusqu'à la rivière de Saint-George, étoit dans un sens se départir de ce droit. Ces déclarations de la Couronne de France touchant les limites de l'Acadie, dans le temps même qu'on a dressé le Traité par lequel ce pays devoit être cédé à la Grande-Bretagne, offrent la règle la plus juste pour la construction des mots de ce Traité, & ne paroissent pas laisser aucun lieu de disputer à l'égard des limites occidentales que nous avons affignées à l'Acadie dans notre Mémoire, la rivière de Pentagoet étant à l'orient de la rivière Saint-George.

XL. Ayant à présent pleinement prouvé par une suite régulière de preuves, lesquelles ne sont pas de nature à pouvoir admettre aucune dispute en fait d'autorité, que la Couronne de France, lorsqu'elle a été en possession de l'Acadie, a toûjours demandé & possédé (a) comme tel tout le territoi-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Le seul pays qui ait été toûjours possédé par la France sous le nom d'Acadie, & sous ce seul nom, est l'étendue depuis Canseau jusqu'à l'entrée de la Baye-françoise; une partie du surplus de ce que prétendent MM. les Commissaires Anglois, par exemple, la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent, n'a été en aucun temps appelée Acadie, pas même par mégarde ou par ignorance; si les autres parties ont été quelquefois comprises sous cette dénomination, ce n'a été que par méprise, & parce que ces pays obéissant au même

, de re renfermé dans les limites énoncées Mémoire des dans notre Mémoire du 21 Septembre, Commissaires Anglois. nous pourrions tranquillement en ref- ir janvier lara ter à la demande de Sa Majesté; mais cha afin que cette demande paroille dans le to un jour encore plus clair, nous pourfuivrons à confirmer ce qui est entendu ede par la nouvelle E'cosse, & à expliquer le dessein & l'effet pour lequel elle a des été inférée dans ce Traité.

XLI. (\*) Le Roi Jacques Ier. d'An-

# nt pas 'égan OUS A OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Olte même Gouverneur, il étoit plus court de les comoet prendre sous le même nom; mais ces erreurs sont Gen toutes modernes, à la réserve de celles du Comte d'Estrades, dont on a rendu raison; & le Traité d'Effrages, dont of a ceffion de l'Acadie à ede ses anciennes limites, c'est à ce point précis & den déterminé qu'il en faut toûjours revenit. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, Article XIV. & Jui-disp vans.

rons (\*) Cette Charte portant pour condition, ainsi produite par MM Joseph produite par MM Joseph produite par MM. les Commissaires Anglois, 2, 2, que les terres concédées étoient vacantes, ou ocetell cupées par des infidéles, a été des la naissance nulle & de nul effet, puisque des 1603 les François avoient occupé les pays qui y sont désignés, & qu'ils en étoient actuellement en possession, en ous 1621, comme il résulte de la rélation même du a navire anglois, qui fut envoyé par Guillaume Asen lexandre, pour chercher un lieu où il pût faire un miel établissement. Voyez Champlain, l'Escarbot, Jean ond de Laët, &c. voyez ausi le Mémoire du 4 Octobre 1751, Article V.
On a déjà dit que cette concession même quel-

le of qu'étendue qu'elle soit, ne remplit pas les prétentions avancées dans le Mémoire de MM, les

n'att Commissaires Anglois. Voyez la carte.

beilla

ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois. 31 Janvier 1751.

Mémoire des gleterre, par Lettres patentes, datées le 10 Septembre 1621, Octrova au Chevalier Guillaume Alexandre (qui fut après Comte de Sterling) ses héritiers & ayans causes: Omnes & fingulas terras, continentes ac infulas, fituatas & jacentes in America, juxta caput seu promontorium communiter Cap de Sable appellatum, jacens propè latitudinem quadragenta trium graduum aut eo circa ab aquinoctiali linea versus septen. trionem, a quo promontorio, versus littus maris tendens, ad occidentem, ad stationem navium Sanctæ Mariæ vulgo Saind-Mary's Bay; & deinceps versus septentrionem, per directam lineam introitum five ostium magnæ illius stationis navium trajiciens, quæ excurrit in terræ orientalem plagam inter regiones Suriquorum, & Etcheminorum, vulgo Souriquois & Etchemins, ad fluvium vulgo Sancia Crucis appellatum, & ad scaturiginem remotissimam five fontem ex occidentali parte ejufdem, qui se primum prædicto fluvio immiscet; unde per imaginariam directam lineam que pergere per terram seu currere versus septentrionem concipietur, ad proximam navium stationem, fluvium vel scaturiginem in magno stuvio de Canada sese exonerantem, & ab eo pergendo verjus orientem per maris oras littorales ejuldem fluvii de Canada, ad fluvium stationem navium, portum aut littus communiter nomine de Gachepe vel Gaspé no-

tum

de tum & appellatum; & deinceps, versus Mémoire des Top Euronotum, ad insulas Bacalaos, vel Commissaidre Cap-Breton vocatas, relinquendo easdem res Anglois. ) la infulas à dextrá, & voraginem dicti flues vii de Canada, sive magna stationis navium, & terras de Newfoundland, jum cum insulis ad easdem terras pertinentibus erla à sinistra; & deinceps, ad caput sive promontorium de Cap-Breton prædictum jaum a cens propè latitudinem quadragenta quinwh que graduum aut eo circa; & à dicto promontorio de Cap-Breton, versus meriat diem & occidentem, ad prædictum cap de Sable, ubi incepit perambulatio; includendo & comprehendendo intra dictas maroin ris oras littorales ac earum circumferenring tias, à mari ad mare, omnes terras conorim tinentes cum fluminibus, torrentibus, &c. un, jacentibus propre aut infra sex leucas ad & aliquam earumdem partem, ex occidentali Aed boreali vel orientali partibus orarum littoralium & precinctum earumdem, & ab parte Euronoto ubi jacet Cap-Breton, & ex australi parte ejusaem (ubi est cap de Saredu ble,) omnia maria & infulas versus meridiem, intra quadraginta leucas dictafeu cu , d rum orarum littoralium earumdem , magnam injulam vulgariter appellatam isle EBIO) ela de Sable, vel fablon includendo, jacens render versus Carban, vulgo South-east, circa triginta leucas à dicto Cap-Breton in rales mare, & existens in latitudine quadragenumfi ta quatuor graduum aut eo circa; quæ quis com Gaspe dem terræ prædictæ omni tempore futuro

42 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des nomine novæ-Scotiæ in America gaude.

res Anglois. 11 Janvier 1751.

XLII. Cet octroi au Chevalier Alexandre, fut confirmé \* par une Patente du Roi Charles Ier. datée le 12 Juillet 1625, laquelle Patente décrit les limites dans les mêmes mots.

XLIII. En conséquence de cet octroi, le Chevalier Alexandre prit possession de ce pays (a), fit un établisement au Port-royal, & y bâtit un Fort-

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* L'octroi fait à Guillaume Alexandre par Jacques Ier. étant nul dans son principe, la patente de confirmation du Roi Charles Ier. n'a rien confirmé.

(a) Non seulement on ne trouve dans aucun Historien, ni dans aucun Mémoire françois ni anglois, aucun fait qui ait pû donner lieu à une alsertion pareille, mais on a prouvé dans le Mémoire du 4 Octobre 1751, article II & ailleurs, que Port-royal a été fondé en 1605 par le sieur de Monts, & toûjours habité depuis par des François, quoique quelquefois pillé ou même occupé par les Anglois. Le Chevalier Guillaume Alexandre n'a pas eu plus de part à la fondation du Fort la Tour sur la rivière Saint-Jean. Claude de Saint-E'tienne sieur de la Tour, étoit en Acadie ou dans le voisinage dès 1609, douze ans avant la prétendue nouvelle E'cosse de Guillaume Alexandre; la concession du Fort la Tour sur la rivière Saint-Jean est du 15 Janvier 1635, trois ans après le Traité de Saint-Germain, Traité par lequel le fantôme de la nouvelle E'cosse avoit été anéanti, sans que de la part de l'Angleterre on eût daigné en faire mention. Charles de la Tour, bien loin de recevoir de l'Angleterre aucune concession, a défendu en 1629 le Fort du cap de Sable contre les Anglois & son père, qui y echouerent.

Fort; & ayant permis (a) à Claude Mémoire des de la Tour & à son fils aîné Charles, Commissaide cultiver des terres & bâtir sur ledit 11 Janvier territoire à leur propre avantage, en conféquence de laquelle permission ils firent un établissement & construisirent un Fort sur la rivière de Saint-Jean, appelé le Fort de la Tour. En 1630, en confidération des grands frais auxquels ils avoient été mis, & des fervices qu'ils avoient rendus dans l'avancement des établissemens dans le pays, il transporta par acte, audit Claude de la Tour & son fils, & leurs héritiers, pour toûjours, tout son droit fur la nouvelle E'cosse (à la réserve des de Port-royal) qui devoit relever de la Couronne d'E'cosse.

lier une

tée |

,810

le cet prit p n étal bâtit

ires di

dre pa

, 12 7

n'a nu

ançous eu a m

s le Ma

ur de M 1ç015,4

parla

ndre il

XLIV. \* Il y a raison de croire qu'antérieurement au Traité de Saint-

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On a répondu dans le Mémoire du 4 Octoh m bre 1751, article V, aux inductions tirées de ces faits; mais on prie de lire les pièces mêmes où il paroît qu'on les a puisées; ce sont les IV, V, VI, vii & VIII de celles qu'ont produites MM. les commissaires Anglois. Il n'est pas étonnant qu'ils foient tombés dans quelques erreurs, ayant été o-Sim bligés de travailler sur de pareils Mémoires; mais lam ce qui surprend, c'est que le Bureau des planta. hp tions ait pû fournir de tels renseignemens.

\* On suppose ici, contre toute vrai-semblance, ion. O e l'A qu'antérieurement au Traité de Saint-Germain, le sieur de la Tour auroit obtenu la confirmation des prétendues concessions à lui faites par Guillaume Alexandre; mais 10. après le Traité de Saint-Ger-

ME'MOIRES SUR LES 44

Commissai. res Anglois. II Janvier ITSI.

Mémoire des Germain, Sa Majesté Très-Chrétien. ne avoit consenti que le sieur de la Tour jouiroit de tous les droits & possessions dans la nouvelle E'cosse qui lui avoient été transportés par le Chevalier Alexandre; & la commission cidevant mentionnée fous le feing manuel de Louis XIV, en 1651, par lequel Etienne de la Tour fils, survivant de Claude de la Tour, fut nommé Gouverneur de toute l'Acadie, lui confirme toutes ses possessions dans ce pays, dans les mots fuivans; ,, Vou-, lons & entendons que ledit fieur de

, Saint-E'tienne se réserve & appro-, prie & jouisse pleinement & pais-, blement de toutes les terres à lui

, ci-devant concédées, & d'icelles e, en donner & départir telle part qu'il

, voudra, tant à nosdits sujets, qu'aux originaires, ainfi qu'il jugera bon

, être ".

XLV. Ces octrois au Chevalier Alexandre (a), que la Couronne de Fran-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. main, c'est le sieur de Razilly & non le sieur de la Tour qui a eu le commandement alors uni à la propriété: 20. la concession du Fort Saint-Jean au sieur de la Tour est de 1635, & par conséquent postérieure de trois ans au Traité de Saint-Germain. Voyez le Mémoire du 4 octobre 1751, artiale V.

MM. les Commissaires Anglois veulent aussi qu'il y ait eu une autre confirmation en 1651; l'un est aussi vrai-semblable que l'autre.

(4) Voyez dans la note précédente, & dans le Mc.

ce a elle-même autorifés par la confir- Mémoire des

1751.

mation des possessions de la Tour, sous Commissaiiceux, affignent les mêmes limites de res Anglois. la nouvelle E'cosse que nous avons décrit dans notre Mêmoire du 21 septembre, à la (a) réserve de l'isse de Cap-Breton, & des autres isles réservées dans l'article XIII du Traité d'Utrecht; à la réserve aussi des limites dudit pays

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. Mémoire du 4 Octobre 1751, article V, troisième allegation, la réponse au paradoxe politique de la confirmation d'une concession faite par l'autorité d'un trince étranger, sur un terrein que la France n'a jamais cessé un instant de regarder comme son

propre domaine. Tes i

fle Che ion

ngı

par , in ut no

adie,

dan

(a) Le mot de réserve employé ici, ne se trouve pas dans le Traité d'Utrecht, & n'est propre qu'à faire illusion. Ce Traité céde l'Acadie ancienne sans aucune réserve; jamais le Cap-Breton ni l'isle Saint-Jean n'ont fait partie de l'Acadie; & s'il est parlé du Cap-Breton dans le Traité, on en peut rendre deux ou trois raisons principales. La première a été pour constater que tout le golfe &c les isles qui sont à son entrée, appartiendroient de à la France. La seconde, pour qu'on ne pût pas regarder le Cap-Breton comme une annexe de Terre-neuve: aussi est-ce dans l'article de la cession de Terre-neuve qu'on trouve cette prétendue réserle in ve; & puisque nous voyons aujourd'hui que l'Anlos gleterre veut faire passer ses demandes antécédentes au Traité, pour la mesure de ce qui lui a été ac-cordé, la précaution de parler du Cap-Breton n'é-

La troissème raison, qui vrai-semblablement est trecht à faire mention du Cap-Breton, est la proposition que l'Angleterre avoit faite de mettre cette isle en commun, & de stipuler en conséquence que les François ne pourroient pas s'y fortifier.

Mémoire des vers l'occident, spécifiées dans lesdits Commissai- octrois, qui se terminent à la rivière

res Anglois. Sainte-Croix. II Janvier

1751.

XLVI. Et nous devons observer que par ces Lettres patentes, les limites ne pouvoient être étendues plus loin de ce côté-là, parce que tout le pays vers l'occident de la rivière de Sainte-Croix, avoit en 1620, avant la date de la première d'icelles, été octrové par le Roi Jacques à quelques-uns de ses sujets, sous le nom de Conseil de Plymouth, dont le Chevalier Alexandre étoit du nombre, lequel en vertu d'un accord entr'eux, posséda le pays situé entre la rivière Sainte-Croix & Pemaquid, un peu vers l'occident de Pentagoet.

XLVII. C'est d'ici d'où le nom de la nouvelle E'cosse, qui tira premièrement fon origine des Lettres \* paten-

V

al

n

to

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* On ne peut rien dire fur ces Lettres de Jacques 1er., de 1620, puisque MM les Commissaires Anglois ne les ont pas communiquées ; mais outre qu'elles étoient nulles, au moins dans toute l'étendue de la concession du sieur de Monts, accorde en 1603, & établie en 1604, elles le seroient de venues faute d'établissemens. Charles Ier. les a regardées comme telles, puisque le 4 mars 1623, 1 accorda à la colonie de la baye de Massachuset le terrein entre la rivière de Merimack & celle de Charles, & à trois milles de distance sud & nord de ces rivières: On ne voit pas au surplus comment ces Lettres de 1620 ont empêché Jacques les

el tes du Roi Jacques Ier. au Chevalier Mémoire des Alexandre, se communiqua bientôt à Commissaitout le pays de l'Acadie, lequel a fré-res Anglois. 11 anvier quemment depuis passé sous le nom de l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse,

comme il paroît par les témoignages fuivans (a).

XLVIII. Dans le susdit mandement d'Olivier Cromwel au Capitaine Leof verett, en 1656, les Forts de Pentagoet, Saint-Jean & Port-royal, font annoncés d'être en Acadie, communément dite nouvelle E'cosse; & la difen tinction du Chevalier Temple, quoi-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

d'étendre la nouvelle E'cosse, puisquelles n'ont pas mis d'obstacle aux concessions postérieures. On voit encore moins par quelle prérogative la nouvelle E'cosse & la nouvelle Angleterre se sont étendues fans aucun titre, & contre les titres & la possession de la France, jusqu'à se joindre l'une & l'autre; & comment ce nom de nouvelle E'cosse, qui ne portoit sur rien, a pu se communiquer à une partie aussi compris entre la rivière de Sainte-Croix & le Kini-

ems beki. Voyez la carte.

(a) Il est bon de remarquer d'avance que tous les témoignages par lesquels on prétend prouver que la nouvelle E cosse & l'Acadie ont été ainsi nommées, conjointement, avant le Traité d'Utrecht, temoignages qu'on semble annoncer comme aussi nombreux que décisifs, se réduisent au seul ordre de Cromwel au Capitaine Leverett, ordre qui mérite peu d'égard, & qui a été détruit par Cromwel lui-même, dans la concession qu'il fit à la Tour, Crowne & Temple, dans laquelle on trouve ces mots, l'Acadie & partie de la noavelle Ecoffe, ime comme deux pays distincts. he 1249

II Janvier 1751.

Mémoire des que frivole, étoit fondée sur ce pre Commigai- texte, que Pentagoet, Saint-Jean & res Angloise Port-royal étoient dans (a) la nouvelle E'cosse sur les frontières de la nouvelle Angleterre, d'où il est clair que tout le pays, aussi loin que Pentagoet, étoit pour lors notoirement appelé la

nouvelle Ecosse.

XLIX. Quoique les François n'a yent pas fréquemment appelé ce pays par le nom de la nouvelle E'cosse, le quel lui a été donné originairement par les Anglois, cependant nous de vons observer que l'Ambassadeur de France, dans fon susdit Mémoire presenté au Roi de la Grande-Bretagne, en 1685, y représente que les côtes de l'Acadie (b) ou de la nouvelle E'cos

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi,

(a) Il faut observer encore que le mot de nouvelle E'cosse ne se trouve dans ancun Traité ouastre acte public entre la France & l'Angleterre avant le Traité d'Utrecht; & que quoique le Chevalier Temple l'ait adopté pour soûtenir ses prétentions particulières, la Cour d'Angleterre, en lui répon-

dant, n'a pas daigné s'en servir.

En général, la dénomination de la nouvelle E cosse, que l'on prétend avoir été si commune, été fort rare avant l'invasion du temps de Cromwel. Le Géographe Luët est peut-être celui qui a donné le plus de cours; mais l'on peut juger de cas qu'il faisoit des prétentions Angloises sur d pays, par ces mots qui finissent le chapitre de la nouvelle E'coffe, HACTENUS DE NOVA FRAN CIA; voilà ce que nous avions à dire de la nouvelle France.

(b) On a déjà remarqué dans une note prece

fe, s'étendent depuis l'isle Percée jus- Mémoire des qu'à l'ise Saint-George; & dans l'acte Commissaide cession même dudit pays, faite par res Anglois. a Louis XIV en conféquence du Traité

d'Utrecht, il est appelé nouvelle E'-

cosse, autrement dite l'Acadie. L. Ces faits sont une pleine L. Ces faits font une pleine réponse au prétexte des Commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne, que la noum velle E'cosse est un mot en l'air (a); & nous fommes embarrassés à deviner fur quoi ils peuvent fonder une pareilnu le idée, sur-tout lorsque nous considérons que le nom de la nouvelle E'cosse a été confirmé par un acte aussi folemnel que celui des deux Couronnes; car la nouvelle E'cosse n'est pas le feulement mentionnée conjointement avec l'Acadie dans cette partie de l'arpays est cédé à la Grande-Bretagne,

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

dente, que c'est par inadvertance que MM. les Com-missaires Anglois ont cité cette pièce, & que le mot de nouvelle E'cosse ne s'y trouve pas. Voyez aussi

lam l'arricle X du Mémoire du 4 Ottobre 1751. rrecht qu'on cite ici, la nouvelle E'cosse ait été un mot en l'air: on a dit au contraire que ce Traité mi a donné la réalité, & on croit avoir bien prouje qu'avant ce Traité, il n'existoit aucune colonie, in Angloise, ni Françoise, qui s'appelât nouvelle de bisair.

ne not Tom. I.

res Anglois. 11 Janvier 175I.

Mémoire des mais aussi sur la fin (a) de cet article, Commissai- où l'on fait défenses aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, de pêcher à certaine distance des côtes qui sont fimplement appelées les côtes de la nouvelle E'cosse sans l'addition de l'Acadie.

LI. En réponse à leur (b) argument, que si la nouvelle E'cosse doit être entendue comme dénotant quelque territoire ou pays cédé à la Grande-Bretagne par ledit Traité, en ce cas, l'on doit entendre deux territoires, dont l'un seul fut cédé à la Grande-Bretagne par les termes du Traité, nous devons observer.

LII. 1º. Que nous avons clairement prouvé, que quoique l'octroi au Chevalier Alexandre, qui a premièrement donné le nom de nouvelle E'cosse, ne s'étendoit pas plus loin vers l'occident

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Le Traité d'Utrecht ayant déterminé, au commencement de l'article XII, ce qu'il falloit entendre par nouvelle E'cosse, il n'est plus étonnant qu'il emploie ces mots, soit dans le même article ou ailleurs, comme représentant un pays réel; mais cela ne prouve pas qu'il eût auparavant aucune realité sous cette dénomination. Voyez le Mémoire du 4 Octobre 1751, article V.

(b) On ne se rappelle pas d'avoir employé cel argument, si ce n'est en disant, comme on le di encore, que la nouvelle E cosse de Guillaume Alewandre ou du Chevalier Temple, n'est point la now

velle E'cosse du Traité d'Utrecht.

37514

que la rivière Sainte-Croix (a) pour Mémoire des raisons susdites, cependant que le nom commissaires Anglois, de nouvelle E'cosse fut communiqué à ir Janvier

tout le pays d'Acadie.

LIII. 2º. Que le terme disjonctif de nova Scotia sive Acadia dans le Traité. aft clairement expliqué par la fusdite les cription dans l'acte de cession, savoir la nouvelle E'cosse, autrement

lite l'Acadie (b).
LIV. 3°. Comme dans la négociation
Traité d'Utrecht, la jui précéda le Traité d'Utrecht, la control de la Grande-Bretagne a demande de ce pays par le nom de la nouvelle cosse; & la Cour de France dans ses crits, l'a appelé par le nom de l'Aca-ie, quoiqu'elles entendissent toutes les deux le même territoire; & commeme de fait, il avoit été quelquefois apromelé (c) par l'un, puis par l'autre, & iou-

BSERVATIONS des Commissaires du Roi. (a) Il seroit merveilleux que le nom de nouetamelle E'cosse, qui ne portoit sur rien, se fût cepenunt étendu depuis la rivière Sainte-Croix jufqu'au plus nibeki; mais cette extension, non plus que la men filos de ce pays intermédiaire par Guillaume apput exandre, n'ont jamais existé que dans des relans aussi modernes qu'infidèles, & que MM. les ie Marmiffaires Anglois auroient dû lire avec plus de écaution.

end(b) On ne doit pas supprimer ces mots, qui sont mens le Traité, fuivant ses anciennes limites.

poin & la nouvelle E'cosse, on pourroit peut-être de-poin inder tout ce qui a porté l'un ou l'autre de ces ms; mais le Traité céde la nouvelle E'cosse, au-

ME'MOIRES SUR LES 52

Mémoire des Commissai-11 Janvier 1751.

souvent par tous les deux de ces noms, ce que nous avons pleinement démonres Anglois. tré; afin de prévenir toutes disputes & chicanes, il fut convenu d'insérer dans le Traité les deux noms de nouvelle E'coffe & d'Acadie; ainfi, tout le territoire qui a toûjours été appelé par l'un ou l'autre de ces noms, a été cédé à la Grande-Bretagne par ledit Traité \*.

LV. Les mots de l'article XII du Traité d'Utrecht, qui dépeignent le pays qui est cédé à la Grande-Bretagne; favoir, novam Scotiam five Acadian totam limitibus suis antiquis comprebensam, ut & Portus-Regii urbem nunc Annapolim-Regiam dictam, cæteraque omnis in istis regionibus quæ ab iisdem terris & insulis pendent, sont couchés avec tant de soin & expriment si pleinement & clairement le sens des Parties contractantes, qu'ils paroissent être calcules

OBSERVATIONS des Commissaires du Rui, trement dite l'Acadie, il ne céde qu'une seule chose qui s'appeloit ci-devant Acadie, & qui doit pu la suite être nommée nouvelle E'cosse, il ne cett qu'un seul & même territoire, déterminé par la anciennes limites de l'Acadie; sinon, il ne faudroit pas qu'il y eût suivant ses anciennes limites, mais fuivant leurs anciennes limites.

\* On a déjà dit qu'on ne peut légitimement l' rer aucune induction des propositions réciproques faites avant un Traité; il semble même que plus les propositions antécédentes auroient eu d'étendue, plus les limitations du Traité doivent avoir

de force.

exprès pour se garder contre la pré-Mémoire des den sente dispute. Les deux Couronnes a Commissaidin voient en vûe les transactions qui a-res Anglois. di voient passé en conséquence du Traide té de Breda; & c'est pourquoi le mot nfi, de totam est ci-ajoûté pour prévenir la ten même distinction qui avoit été entrems, prise pour lors, ou aucune autre qui pal pourroit être faite pour restreindre le territoire d'Acadie. Le mot totam est e mrenforcé par ceux qui fuivent, limitibus suis antiquis comprehensam, qui montrent que l'Acadie a été cédée par ce Traité avec les mêmes limites qu'elle avoit été \* cédée à la France en conféquence du Traité de Breda; car celles-ci étoient les anciennes limites, l'Acadie étant cédée à la France par

inem ORSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* On répétera que les Traités de Saint-Germain e de Breda n'ont rien cédé à la France, mais lui ont restitué; celui d'Utrecht au contraire a cédé à l'Angleterre: ces Traités ne peuvent donc pas se comparer, comme on entreprend de le faire ici. Pour exécuter ceux de Saint-Germain & de Breda. trail a fallu rendre à la France tout ce qui lui avoir leté enlevé: pour accomplir celui d'Utrecht, la France a du livrer à l'Angleterre tout ce qui est exprimé dans le Traité, ou l'en laisser jouir, & ce-la sans aucune extension; car l'obscurité même, s'il y en avoit, s'interprete en pareil cas contre le ceffionnaire; mais la France convient que le Traite d'Utrecht est clair, & en conséquence consent que l'Angleterre jouisse de l'Acadie suivant ses annt l'oiennes limites, à quoi le même Traité a fixe la dé-nomination de nouvelle Ecosse, qui auparavant ne portoit sur rien.

ME'MOJRES SUR LES

Commissaires Anglois. - 11 Janvier 1751.

54

Mémoire des ce Traité telle qu'elle en avoit jou auparavant; & le Roi Charles, dans fon mandement pour l'exécution du dit Traité, ordonne expressément dans fes instructions au Chevalier Temple son Gouverneur, de restituer ou faire restituer à Sa Majesté Très-Chré tienne, ou à telle personne qu'Elle nommeroit pour cet effet, fous le grand sceau de la France, ledit pays d'Acadie qui avoit ci-devant apparte nu audit Roi; savoir, les Forts & habitations de Pentagoet, Saint-Jean, Port-royal, la Heve & le cap de Sa ble, dont ses sujets avoient joui sous son autorité jusqu'en 1654 & 1655 que les Anglois en prirent possession.

LVI. Si ce pays n'avoit été mentionné dans ce Traité, comme dans celui de Breda, que par le nom de l'Adie, la Grande-Bretagne auroit indubitablement eu droit par ce Traité. à la même Acadie que la France avoit possédée en conséquence (a) du Traté de Breda; & chaque mot d'augmentation dans le fusdit article du Traite d'Utrecht, augmente la force de ce

droit (b).

OBSERVATIONS des Commissaires du Rei

(a) La France n'a point possédé l'Acadie en conséquence du Traité de Breda, mais en conséquer. se de son ancien droit & possession reconnus à Breda.

(b) Les mots de limitibus & de comprehensam n'ont jamais été placés nulle part pour donner de Pextention.

II anvier

LVII. Nous avons prouvé par une Mémoire des fuite de témoignages inconteltables, Commissailes limites de l'Acadie telles qu'elles res Anglois. ont été demandées & possédées par la France, avant & après le Traité de Breda, & nous avons aussi montré ce que les deux Couronnes, dans le cours des négociations, estimoient les limites de l'Acadie ou nouvelle E'cosse. & par conséquent ce qu'elles avoient en vûe lors de la conclusion du Traité.

3,1

enti Ter

r ou ès-C

qui, for edit

t app orts t aint-l cap d t jou

k 1611 effice.

t ett i

omnt

ce II

a) di

LVIII. La Couronne de la Grande-Bretagne, conformément à ce Traité, a toûjours infifté fur ses droits à la nouvelle E'coffe ou l'Acadie avec fes anciennes limites. Ce droit a été confirmé derechef par l'article IX du Traité conclu à (a) Aix-la-Chapelle, lequel, après avoir fixé le temps que les restitutions particulières qui y sont portées doivent être faites dans les Indes orientales & occidentales, a stipulé,, que toutes choses d'ailleurs y ,, feront remises sur le pied qu'elles " étoient ou devoient être avant la " guerre: " & si la Cour de France prétendoit présentement contester à la Grande-Bretagne les limites avec lesquelles elle a elle-même possédé l'Acadie,

e Plat OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On cite ici fort inutilement le Traité d'Aixonnul la-Chapeile, qui n'a fair autre chose que confirmer celui d'Utrecht, qui fait la loi entre la Franout on ce & l'Angleterre.

1) 4

Commiffaires Anglois. 11 Janvier

1751.

Mémoire des Cadie, ce feroit vouloir contrarier ses propres demandes & prétentions, qu'elle a de temps à autre, pendant le cours de plusieurs années, soûtenues avec fermeté & par des actes les plus folennels: & en un mot, ce feroit contester que des Traités & conventions, conclus entre cette Couronne & la Grande-Bretagne, soient obligatoires envers la Grande-Bretagne, tandis qu'ils opèrent en faveur de la France, & que leurs obligations cesseront envers la France, lorsque la Grande Bretagne voudra s'en prévaloir.

> LIX. \* A l'égard du pays fitué entre la rivière de Penobscot & de Kinibeki, borné vers le nord par la rivière Saint-Laurent, la Couronne de la Grande-Bretagne a toûjours maintenu ses anciens droits sur ce pays, comme faisant partie de la nouvelle Angleterre, lequel droit nous pourrons toûjours prouver lorfqu'il en fera nécessaire; mais il doit suffire pour le présent de faire les observations suivantes qui réfultent de l'évidence déjà établie pour les limites de l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse, & lesquel-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

<sup>\*</sup> En attendant qu'on voye les preuves, il doit passer pour constant que ce pays est à la France, puisqu'il lui a appartenu, qu'elle l'a toûjous possédé ou revendiqué, & qu'elle ne l'a jamais cede par aucun Traité.

rie les paroissent d'elles-mêmes assez con-Mémoire des num clusives contre toute demande de la Commissaine part de la France du pays situé entre res Anglois. Il Janvies les rivières de Penobscot & Kinibeki. 1751.

LX. 1°. Il paroît par la commission du Chevalier d'Aulnay, en 1647, laem quelle étend les limites occidentales de fon gouvernement ausilioin que les Virgines (a); (favoir, cette partie des possessions Angloises, laquelle étoit pour lors connue sous le nom de la Virgine septentrionale, & est présentement appelée la nouvelle Angleterre) que la Couronne de France jugeoit que l'Acadie confinoit sur les territoià de res Anglois.

LXI. Ceci est pareillement évident (b) par un passage dans la susdite lettre

de

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

cep

DOU

u'ile

ire por

ation

e l'Ac

aires di

reuves,

l'a jam

(a) Les Virginies, suivant leur titre primordial de 1606, doivent être renfermées dans l'espace de cinquante milles de distance du lieu de leur premier établissement. La nouvelle Plymouth paroît être le premier établissement de la Virginie septentrionale, & ses frontières, suivant les Lettres patentes de 1606, n'atteindroient pas Boston.

si l'on considère les anciennes Chartes de la nouvelle Angleterre, elle étoit renfermée dans trois milles de distance des rivières de Charles & de Merimack; c'est encore bien loin de Kinibeki.

Enfin, les Chartes postérieures de la nouvelle Angleterre, & les plus amples qui soient venues à notre connoissance, la bornent au Sagahadock, rivière qui tombe à la mer au même endroit que le Kinibeki, par conséquent les deux rives de ce dernier sleuve appartiennent à la France.

(b) Ce passage de M. le Comte d'Estrades est D 5 plein 58 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire de de M. d'Estrades à Sa Majesté Très Commissai-Chrétienne, datée du 13 Mars 1662 res Anglois. où il dit: ", en l'année 1649, sous le 1751. , feu Roi d'Angleterre Charles, le Chevalier Alexandre Sterling for

Chevalier Alexandre Sterling fut at taquer l'Acadie, prit les Forts de Pentagoet, Sainte-Croix & Port-10. yal, prit enfuite Québec & toutce que nous tenions dans l'Amérique; , & par la paix qui fut faite entreles , deux Rois, en 1682, la restitution , fut faite depuis Québec jusqu'à la , rivière de Norembegue, où le For , de Pentagoet est construit, qui est , la première place de l'Acadie". D'ou il paroît que Pentagoet étoit l'étendue la plus reculée des limites Françoifes, vers l'occident de l'Amérique septentrionale, ou dans les mots de M. d'Es. trades, de tout ce que les François

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

plein de fautes; on y voit 1649 pour 1629, 1681 pour 1632, &c. On a répondu ailleurs aux inductions tirées des lettres de cet Ambassadeur, & on a remarqué combien ses notions géographiques fur l'Acadie étoient confuses: il paroît ici bornet cette province vers Pentagoet; & dans fa lettre du 27 novembre 1664, il l'étend jusques & compris la nouvelle York. Voyez le Mémoire du 4 oftobre 1751, article VII. Au surplus, que dans un pays aussi peu habité qu'étoit alors l'Amérique septentrionale, Pentagoet ait été la dernière place, c'est à dire, la dernière forteresse du côté de la nouvelle Angleterre; il ne s'ensuit pas qu'il ne put y avoir jusqu'au Kinibeki d'autres établissemens François, & que le Kinibeki, ou plutôt le Sagahadock, ne fût la borne des deux nations.

tenoient dans l'Amérique: & par con-Mémoire des séquent le territoire Anglois, qui con-Commissais finoit sur celui des François, devoit il Janvier s'étendre aussi loin vers l'est que Pentagoet, lequel étant la première place dans l'Acadie, il s'enfuit incontestablement que l'Acadie confine fur les

territoires Anglois \*.

arsi

0,6 narle

Fin

& Por

& to

te ent

reftin

ohle

it, a

it l'éta

ram que le e M s Fm

ur 164 illeurs 2 abalfade géograp roit ion dans fi fques h

streda i

que di

mena

mier

u cott

s qu'ils établifs

not k

tions

LXII. 2º. Qu'il paroît pleinement par l'évidence ci-dessus établie, que toutes les fois que la Couronne de France a demandé le pays situé entre les rivières de Penobscot & Kinibeki, cette Couronne l'a seulement demandé comme partie de l'Acadie \*, & non fur aucune autre prétention quelconque; & par conféquent dans cette vûe, fi

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* On a prouvé que la concession du sieur de Monts en 1603, du sieur de Menou-Charnisay en 1647, & du sieur de la Tour en 1651, comprenoient d'autres pays que l'Acadie ; par conféquent la cession de l'Acadie n'empêche pas la France de conserver, du côté de la nouvelle Angleterre, les mêmes frontières qu'avant le Traité d'Utrecht.

\* On a répondu à cet argument ci-dessus & dans le Mémoire du 4 octobre 1751, Article V & ail-On ajoûte seulement qu'on n'a eu en vûe à Utrecht, ni le Traité de Saint-Germain, ni celui de Breda; ces deux Traités ne sont nommes ni dans celui d'Utrecht, ni dans les négociations qui l'ont précédé; ce qu'on n'auroit pas manqué de faire, si la cession faite par le Traité d'Utrecht, avoit dû avoir pour mesure la restitution faite par celui de Breda; mesure au surplus qui ne rempliroit pas encore les demandes du Mémoire de MM. les Commissaires Anglois Voyez la carte.

res Anglois.

res Anglois. II Janvier 1751+

Mémoire des cette demande avoit été bien fondée, Commissai- comme elle ne l'étoit pas, le droit de la Couronne de France à ce paysaété transporté à la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecht, par laquelle la France cède, Acadiam totam limitibus suis antiquis comprehensam, ut & Portus-Regii urbem. nunc Annapolim-Regiam dictam, cæteraque omnia in istis regionibus, que ab iif. dem terris & insulis pendent, una cum earumdem infularum, terrarum, & loco. rum dominio, proprietate, possessione & quocumque jure, sive per pacta, sive alio modo quesito quod Rex Christianissimus, Corona Gallia, aut ejufdem fubditi quicumque ad dictas infulas, terras & loca bac. tenus babuerunt, Reginæ Magnæ Britanniæ ejusdemque Coronæ, &c.

> LXIII. \* Nous avons à présent justifié chaque partie de notre Mémoire du 21 feptembre, ainsi il ne reste rien de plus à faire après une suite uniforme d'évidences conclusives que nous avons

### ORSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* MM. les Commissaires Anglois ont si peu justifié leur Mémoire du 21 septembre 1750, sur les limites de l'Acadie, que dans tout celui-ci, ils ne parlent en aucun endroit de la distinction entre les anciennes limites de cette province & les modernes; c'est cependant à quoi se réduit toute la question. On observera encore que, pour justifier l'excès de leurs prétentions, il auroit fallu prouver que les limites anciennes de l'Acadie s'étendoient plus loin que les modernes; leurs propres titres prouvent le contraire.

avancées pour maintenir le droit de Sa Mémoire des Majesté à l'Acadie ou nouvelle E'cos-Commissase fe, avec celles que nous avons prouvé res Anglois, et et es anciennes limites, que de répliquer aux observations & raisonnemens contenus dans le Mémoire des Commissaires de la Couronne de France, & dans celui présenté par le sieur
Durand à la Cour de la Grande-Breta-

gne, le 7 Juin 1749.

LXIV. Dans le Mémoire des Commissaires, du 21 septembre, leur premier argument est celui-ci; ,, par le Traité d'Utrecht, le Roi cède à l'Angleterre l'Acadie en entier, conformément à ses anciennes limites, comme aussi Port-royal ou Annapolis; & il résulte de ces mots, qu'Annapolis n'étoit pas comprise dans les anciennes limites, ce qui est conforme d'ailleurs aux plus anciennes descriptions du pays, & par conséquent l'Acadie ne renferme qu'une partie de la péninsule de ce

LXV. Cette construction est fondée fur ces mots du Traité, ut & PortusRegii urbem nunc Annapolim dictam, d'où 
indie les Commissaires allèguent que la mace de nière de spécifier Annapolis & de la 
duite mentionner séparément, montre qu'elcelle le n'étoit pas pour lors estimée ni cécelle dée comme partie de l'Acadie ou nouvelle E'cosse: nous ne saurions penser

cu'il

Commissaires Anglois. II Janvier 1751.

62

Mémoire des qu'il v ait aucune incertitude dans cet article du Traité; & si toute la phrase est prise ensemble, les mots mêmes n'admettent pas la construction prétendue par les Commissaires François qui ont varié (a) & restreint le sens naturel & la force de la phrase en omettant les mots cæteraque omnia quæ abiisdem terris & insulis pendent (b), qui suivent immédiatement après la cession d'Annapolis, & démontrent indubitablement qu'Annapolis doit être estimée, & a été cédée par le Traité comme dépendante de la nouvelle E'cosse

> ORSERVATIONS des Commissaires du Roi. (a) Les Commissaires François n'ont ni varié ni restreint les expressions du Traité d'Utrecht; c'est sur ces expressions mêmes qu'ils se fondent. & ils ont rapporté le texte entier à la tête de leur Mémoire du 4 Octobre 1751. La phrase que citent ici MM. les Commissaires Anglois, ne donne aucune extension à la cession, & ne peut pas opérer sans le dire, & par une vertu secrete, que ce qui n'étoit pas Acadie avant le Traité, soit devenu Acadie après le Traité; ni que les pays circonvoisins ou les confins de l'Acadie, en soient devenus des dépendances; ni que l'accessoire, soit six ou huit fois plus considérable que le principal, comme on peut s'en convaincre en jetant les yeux sur la carte; ni que la France, qui n'a pas perdu de vûe, dans le Traité, la conservation du Canada, ait cédé un pays qui en emportoit la perte totale.

> (b) Cerre phrase est de stile ordinaire; mais, de plus, elle peut avoir été mise à la suite de la cession de Port-royal, pour mieux marquer qu'on en cédoit aussi le territoire ou la banlieue, & aussi à cause de la pêche, qui est cédée comme une dépendance de l'Acadie, dans l'étendue indiquet

par le Traité.

LIMITES DE L'ACADIE. unu de l'Acadie. La difficulté qui a été Mémoire des

suscitée sera aisément levée, si nous Commissaiuivons la règle établie d'interpréta-res Anglois. ion; car, lorfque quelques expressions articulières d'un Traité paroissent

lans la suite douteuses à l'une ou à autre des Puissances intéressées dans on exécution, celle-là doit toûjours tre reçue comme la feule franche & andide interprétation qui s'accorde le

l'effet du tout pris ensemble; l'in-ention des Parties paroît manifestée ar les limites quelles avoient en vûe endant la négociation antérieure au fraité: nous avons prouvé par des

Emreuves incontestables, quelles étoient les anciennes limites qui y font raportées; & que de construire cet artipule de la manière que les Commissaires rançois contestent, seroit varier ces

ifférentes conditions, comme une pardevenie détruiroit l'effet de l'autre; car, où imera le sens conforme de cet article,

il est construit par quelques mots de éder la nouvelle E'cosse, ou toute and Acadie avec fes anciennes limites.

ans lesquelles nous avons prouvé \*

BSERVATIONS des Commissaires du Roi. eue, li \* On ne voit pas que MM. les Commissaires nglois aient prouvé que Port royal étoit de l'an-denne Acadie; ils le supposent : mais on croit avoir

64 ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois, II Janvier 1751.

Mémoire des qu'Annapolis a toûjours été renfermée & par d'autres, de prescrire de nouvel. les bornes (a) à l'Acadie, & d'en dif. tinguer Annapolis en la faisant passer pour une cession distincte.

LXVI. (b) Il n'est point du toutra re dans des Traités qui font une ces.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. montré qu'il n'en étoit pas; & le Traité d'Utreth seroit seul suffisant pour établir le contraire. Voye les art. XV, XVI, XVII, XVIII, XIX & XX du Mém. du 4 octobre 1751.

(a) Les François s'en tiennent aux bornes anciennes de l'Acadie, prescrites par le Traité d'U. trecht; mais ce sont les Anglois qui ont voulupres crire de nouvelles bornes, & qui en les pouffant jusqu'à Québec même, font voir mieux que tout ce qu'on pourroit écrire, la nécessité de s'en tenir à celles du Traité, & l'impossibilité d'en indique d'autres avec la moindre viai-semblance.

(b) Les mots de comme aussi (UT ET) sont en effet si rares pour signifier une seule & même chose, que MM. les Commissaires Anglois n'enpervent pas produire un seul exemple. Ces mois ne se trouvent pas dans le Traité de Saint-Germain qu'ils citent; ce qui doit dispenser de répondre tout le reste de ce qu'ils ont dit ici pour éluder cet argument, qui restera toujours dans toute force, jusqu'à ce qu'on ait apporté des preuves contraires. On doit donc regarder comme prouve, non seulement par les titres rapportés dans le Memoire du 4 octobre 1751, principalement aux articles XVI & XVII, mais par le Traité d'Utrecht même, que Port-Royal n'est point dans l'Acadie ancienne; ce qui étoit si connu du temps de ce Traité, qu'on ne s'est pas contenté de l'y comprendre sous les termes vagues de dépendances, mais qu'on l'airséré nommément dans le Traité, sans quoi il se xoit resté à la France, comme faisant partie du Canada ou de la nouvelle France.

for sion générale de quelque pays ou d'une Mémoire des province entière, d'y spécifier les Forts commissaide qui s'y trouvent ou les villes d'une dis11 Janvier tinction particulière; & cependant il

n'y a pas un feul exemple dans des cas un où l'on s'est servi de cette méthode d'expression, comme celle que les Com-

missaires de la Cour de France contestent présentement. Dans l'article III. du Traité de Saint-Germain, en 1632, au l'arte de Sant-German, en 1032, xix, cupés en la nouvelle France, l'A-

, cadie & le Canada par les sujets de ,, Sa Majesté de la Grande-Bretagne feront restitués à la France". La Cour de France auroit-elle cru la conftruction de ces mots candide & ingé-

des nue, si de la spécification du Canada, après la ceffion générale de la nouvel-Enle France, on avoit conclu que le Caam nada n'étoit point partie de la nouvelle France? Et cependant l'argument pour distinguer le Canada comme un

de district séparé de la nouvelle France fur l'énumération du Traité de Saint-du Germain, est aussi-bien fondé & a autant de droit que le raisonnement des

commissaires François pour l'exclufion d'Annapolis du pays de la nouvelde l'Acadie, fur les mots

Traité d'Utrecht.

s qu'on

LXVII. \* L'Ambassadeur de France

parti OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. \* Lors de l'exécution du Traité de Breda, l'Am-Tom. I.

Commissaires Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des infifta que dans le mandement du Roi Charles II, pour la reddition de l'A cadie aux Commissaires de Sa Majeste Trés-Chrétienne, en conséquence du Traité de Breda, les Forts de Pentagoet, Saint-Jean, Port-royal & la Heve y seroient expressément nommés: feue Sa Majesté la Reine Anne, dans ses fusdites instructions à ses Plénipotentiaires pour négocier le Traité d'U. trecht, leur ordonne de demander que Sa Majesté Très-Chrétienne quitte tous droits & prétentions, en vertu de quelque Traité précédent que ce soit ou autrement, au pays appelé la nouvelle E'cosse, & particulièrement au Port royal, autrement dit Annapolis-royale, pour lors le seul Fort restant dans œ pays: ce Fort ayant été spécifié dans

OBSERVATIONS des Commissaires du Ru.

bassadeur de France insista pour qu'on spécisit nommément la restitution de Pentagoet, Saint Jean & Port-royal, parce qu'ils n'étoient pas le l'Acadie: par la même raison, les Plénipotentiares Anglois à Utrecht ont demandé nommémenta séparément la cession de Port-royal, comme ne tant point de l'ancienne Acadie. Quoique cent raison ne soit exprimée ni dans l'un ni dans l'au tre de ces actes, ce que nous avons dit jusqu'in la rend palpable: il s'en suit que si à Utrecht l'intention des Puissances contractantes avoit été !! comprendre dans la cession Pentagoet, la niviet Saint-Jean, &c. elles l'auroient nommément es prime, ce qui étoit d'autant plus nécessaire, que ces postes sont plus éloignés de l'ancienne Acade que Port-royal, & qu'il y a moins de prétextes de les y comprendre.

ce Traité en conséquence desdits or- Mémoire des dres, les Commissaires de la Grande-Commissai-Bretagne ne fauroient qu'exprimer res Anglois, prétagne ne fautoient qu'exprimer juelque surprise qu'un argument seroit infi tiré des mots propofés de la part le la Grande-Bretagne même pour aréger la cession de la nouvelle E'cosse bu de l'Acadie par le Traité d'Utrecht; certainement, lorsqu'il fera conveu (ainfi qu'il l'est par les Commissaies François) que la France entendoit éder toute l'Acadie ou nouvelle E'offe (a) à la Couronne d'Angleterre; wec les anciennes limites (que nous amvons établies par la possession de la rance même) on ne fauroit croire leeusement que la Grande-Bretagne aant oit intention (b) de restreindre ses pécil mites,

LXVIII. Nous ne faurions finir noe réponse à cette partie du Mémoi-

1751.

etim RSERVATIONS des Commissaires du Roi.

nomi(a) La France n'a pas cédé l'Acadie ou la nou-, wille E'coffe suivant ses anciennes limites, mais nouvelle E'cosse, autrement dite l'Acadie, en son noier, conformement à ses anciennes limites. Ce nsalt les anciennes limites de l'Acadie, & non de nouvelle E'cosse: en transposant les mots du samité, on en altéreroit le sens, & on y feroit re une obscurité qui n'y est pas.

omme(b) On a déjà répété plusieurs fois qu'il ne s'apoint d'examiner l'étendue des desirs des Puisdent ces contractantes, mais uniquement le résultat Praité, dont les restrictions & les extensions

it le vœu commun des Parties.

res Anglois. 11. Janvier 1751.

Mémoire des re, sans observer que cette critique Commissai- sur les mots du Traité est faite par le Pére de Charlevoix, dans son histoir de la nouvelle France (\*), d'où il raisonne comme ont raisonné les Commissaires de Sa Majesté Très-Chrétien ne, que l'Acadie ne comprend par même toute la péninsule; mais telle est la force de la vérité, que ce même Historien, dans d'autres parties deso histoire, mentionne le Port-royalcom me étant partie de l'Acadie, établit les commissions des Gouverneurs François qui ont pris possession de l'Ac. die après les Traités de Saint-German & de Breda, comme décrivant l'éter due des limites de ce pays depuis II

OBSERVATIONS des Commissaires du Ri

\* 11 n'est pas étonnant que le P. Charlevoire entendu le Traité d'Utrecht, comme les Comme saires du Roi. Ce Traité ne peut pas s'entente autrement; mais après s'être expliqué, comme fait cet auteur, en traitant la matière ex profit il doit être fort indifférent qu'on trouve dans que ques autres endroits de son livre, quelques pressions moins exactes. Une histoire n'est pas acte, & on ne doir pas y attendre une rigount précision qui la défigureroit pour la plupant de Lecteurs; au surplus, ce n'est pas ici le lieu de m justifier, & encore moins de le condamner: ille fit d'ajoûter que cette espèce de reproche que fait aux Commissaires François d'avoir pris le P. Charlevoix leur système, prouve qu'il it ( pas nouveau, & qu'il ne leur est pas particul On ne fera pas la même objection à MM. les Co missaires Anglois, & on ne peut pas dire que aient pris le leur nulle part.

ribeki jusqu'à la rivière Saint-Lau-Mémoire des ent, confirme le défaveu fait par la Commissai-Grande-Bretagne à l'instance de la res Anglois, rance touchant la distinction du Chealier Temple, déclare que tout le pays depuis Pentagoet julqu'au Capreton, fut affuré à la France en conéquence du Traité de Breda; & dans lusieurs endroits de son histoire, rend connoissance de Pentagoet comne étant renfermé dans les limites de ie, Acadie.

LXIX. Au dernier point du Mémoides Commissaires François, qui dit que les limites entre la nouvelle France & la nouvelle Angleterre n'ont dû subir aucun changement, & doivent être aujourd'hui telles qu'elles étoient avant le Traité d'Utrecht, qui n'a rien changé à ceté-

mels gard";

LXX. Nous répondons, que nous nvenons que le Traité d'Utrecht n'a musit aucun changement aux anciennes minites de la nouvelle E'cosse ou de Acadie, mais au contraire qu'il les re une nfirme; & nous avons montré par sidute la teneur de notre évidence, indivielles étoient ces anciennes limites \*;

proof BSERVATIONS des Commissaires du Roi. ps \* Voyez les articles XI & XX. du Mémoire du chobie 1751, & remarquez encore que rien ne meux l'étendue de la nouvelle E'cosse, Traité d'Utrecht, que celle que ce Traité don-

Mémoire des les limites que le Roi de la Grande Bretagne demande présentement, som ces anciennes limites rapportées park Traité d'Utrecht, par où Sa Majest maintient la juste opération, tant de l'esprit que de la lettre dudit Traite & autant qu'il dépend de Sa Majesté défavoue & prévient efficacement to te innovation à l'égard des bornes de tous les autres domaines appartenant aux deux Couronnes en Amérique, fuffit maintenant de dire que la pro fente discussion est restreinte simple ment aux limites de l'Acadie ou del nouvelle E'cosse: mais si par la sui il survient quelque différence d'or nion en décidant quelles font les mites de tous les autres territoires Sa Majesté dans l'Amérique septe

> OBSERVATIONS des Commissaires du la ne à la pêche de cette province; car après m dit TRE'S-GE'NE'RALEMENT, qu'il ne sera paix mis à l'avenir aux Sujets du Roi très-Chrèin d'exercer la pêche dans lesdites mers, bayes & u tres endroits, à trente lieues des côtes de la nouve le E'cosse au sul-est; on en marque le comment ment par ces mots, en commençant depuis appelée vulgairement de Sable inclusivement, & tirant au sud-ouest. Il n'y a rien de clair au mi de, si cela n'exclut pas de la cession faite à l'a gleterre, toutes les côtes depuis Canseau juie Gaspé, où cependant la pêche est bonne, & îl y a toûjours eu des bâtimens françois failan pêche sans aucune opposition depuis commet vant le Traité d'Utrecht. Voyez la carte, ou minez si on peut appliquer cette même ligne dus est à l'intérieur de la Baye. Françoise.

rionale, notre Maître le Roi de la Mémoire des Frande-Bretagne ne desirant point d'u-Commissires du Roi. Si es droits de ses voisins, sera toûjours 1751.

histet de l'autre à soûtenir & à défendre

LXXI. \* Le fieur Durand dans fon LXXI. \* Le fieur Durand dans fon LXXII. Is mu Traité d'Utrecht cède à la Grande-Pretagne l'Acadie, conformément à mes anciennes limites, & que les droits Me la Grande-Bretagne qui en résulent, doivent être terminés par ses lidienites; & puis il continue à dire,,, or m, quelles font les anciennes limites reno, de l'Acadie! Toutes les histoires sín, qui ont traité de ce pays-là, & les term, cartes faites chez toutes les nations, ique, dans les temps non suspects, les , fixent bien précisément d'après la position naturelle aux terres qui composent cette péninsule triangulaire, qui s'étend depuis la mer, Rein entre le passage de Canseau & l'en-

BSERVATIONS des Commissaires du Roi,

Le sieur Durand a été induit en erreur par pludurus Géographes, qui ont étendu l'Acadie dans
ure la péninsule: mais il n'étoit point chargé de
feuter les limites, pour le règlement desquelles
devoit être nommé des Commissaires; ainsi l'erel du roù il est tombé, & que les Anglois n'ont point
loptée, ne peut devenir un titre pour l'Angleterfurtout étant rectifiée par le désaveu qu'on en
fait dans le Mémoire du 4 octobre 1751, atricle

E 4

ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois. II Janvier 1751.

Mémoire des,, trée de la Baye-Françoise, jusqu' ce petit isthme qui sépare le fondde cette Baye, de la Baye Verte dans le golfe.

d

1

LXXII. A l'égard de l'opinion des \* Historiens sur ce point, les Commilfaires de Sa Majesté seront capables de juger de leur autorité, lorsqu'il feront produits; dans ces entrefaites, ils doivent observer que la plupan des histoires de ces pays lointains mal civilisés sont fondées sur des in formations très-légères & très-incer taines, & font plus fouvent le fruitde l'imagination qu'une représentation de la vérité. Nous avons produit l'auto rité d'un Historien François, favoir

## OBSERVATIONS des Commissaires du Ri

\* Les reproches qu'on fait ici d'avance aux H toriens en général, ne paroissent pas devoir ren der ceux qui font cités dans le Mémoire du 40th bre 1751, articles XV, XVI & XVII, &c. lespa cipaux font les fieurs l'Escarbot, Champlain & B nys. Tous trois n'ont écrit que ce qu'ils ont vi aucun d'eux n'a eu ni pû avoir aucun intérêt 20 guiser la vérité que l'on doit chercher de pand'autre. Il est vrai que l'on ne connoît ni Him rien original, ni Géographe ancien, qui soit far rable au nouveau système Anglois sur l'Acadie. I ce une raison de rejeter leur autorité? & que po roit-on y substituer? Seroit-ce la concession fait Guillaume Alexandre, reconnue nulle par le In té de Saint-Germain, ou celle faite au Chert Temple, reconnue nulle par le Traité de Breds

† L'on a répondu dans le Mémoire du 4 0th bre 1751, & dans plusieurs des notes ci-desia, ce que l'on dit ici de l'autorité de M. le Con

d'Estrades.

LIMITES DE L'ACADIE. 73 le, M. d'Estrades, lequel étant Ministre Mémoire des

elende la Cour de France à celle de la Commissais Ven Grande-Bretagne, chargé de deman- res Anglois. der la restitution de l'Acadie, sa négociation l'engagea à faire les recherles û ches les plus exactes des limites de ce out a pays, & il est à présumer qu'il étoit e, le fourni des meilleures connoissances; sente c'est pourquoi son témoignage, en e la confirmation des limites de l'Acadie s loin ou de la nouvelle E'cosse, demandées es îm par Sa Majesté Britannique, en doit &m avoir un plus grand poids; mais quelent le le histoire peut-on produire assez sufrésent fisante pour résuter une suite de preuves incontestables que nous avons écois, tablies pour soûtenir la demande de Sa Majesté! Cette évidence consiste dans des actes d'E'tat duement vérifiés, dans des provisions aux Gouverneurs, dans des Mémoires d'Ambassadeurs & dans des octrois originaux, prouve le jugement rendu par les deux Couronnes sur les limites de l'Acadie en conféquence de Traité de Breda, & fait voir démonstrativement le sens de la Couronne de France à l'égard de ces limites, non seulement par les alternatives proposées en 1700, mais orité? & auffi par les négociations immédiatement avant le Traité d'Utrecht: comme ce font les meilleurs matériaux dont on puisse composer une histoire, on peut proprement dire qu'ils for-E 5

e conno

cien, qu

a control

e nule

faite 2

Traite a

émoire notes

de M

## ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des ment une complète histoire & une nar-Commissi-rative des transactions relatives aux res Anglois.

11 Janvier 21 Anglois 11 Janvier 22 Anglois 22 Anglois 23 Anglois 24 Anglois 24 Anglois 25 Anglois 25 Anglois 26 Anglois 26 Anglois 27 Anglois

1751. se ou de l'Acadie.

LXXIII. Pour ce qui regarde des cartes, auxquelles le sieur Durand en appelle dans fon Mémoire, celles qui ont le plus d'autorité sont contre la France dans ce point. Nous en produirons quatre Françoifes, (a) lefquelles, quoiqu'elles ne portent point les bornes de la nouvelle E'cosse ou de l'Acadie aussi loin vers le nord que la rivière Saint-Laurent, cependant elles étendent ses limites aussi loin que Pentagoet vers l'ouest du côté de la Baye de Fundy, & beaucoup au-delà de l'isthme, au dessus de sa source, ce qui fuffit pour réfuter l'observation faite dans le Mémoire François, ,, que , les cartes faites chez toutes les na-

, les cartes faites chez toutes les nations dans des temps non suspects, ont borné les limites de l'Acadie à

la péninfule".

LXXIV. (b) Les deux premières

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Il s'agit des limites anciennes de l'Acadie, & MM. les Commissaires Anglois ne rapportent que des cartes modernes. Voyez l'article XIII du Mémoire du 4 Octobre 1751, où l'on fait voir que presque toutes les autorités géographiques sont contre les prétentions de l'Angleterre.

(b) MM les Commissaires Anglois n'ont pas alsez examiné les carres du sieur de l'Isse. Dans celle de la nouvelle France ou Canada, il y a une pe-

font celles de M. de l'Isle; l'une, car-Mémoire de te d'Amérique septentrionale, publiée Commission 1700; & l'autre, carte du Canada res Anglois. 11 Janvier ou de la nouvelle France, publiée en 1703, lesquelles toutes les deux étendent les limites de la nouvelle E'cosse ou de l'Acadie, des deux côtés de la Baye de Fundy, aussi loin vers l'ouest que la rivière de Pentagoet, sur laquelle la première desdites cartes borne pareillement la nouvelle Angleterre, & l'une & l'autre restreignent les

bornes de la nouvelle France, vers le

anti uei lai

del

Syn

Acad

re

res B

le Phi

理

it w

ont I

723

côté septentrional de la rivière de

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. tite partie de la péninsule qui n'est point en Acadie. C'est encore par faute d'attention, que MM. les Commissaires Anglois imputent au sieur de l'Isle de restreindre les bornes de la nouvelle France ou Canada, au bord septentrional du fleuve; car dans les deux cartes, le mot de Canada, qui, par le titre même de la carte, & par l'ulage général de tout le monde, est synonyme avec celui de nouvelle France, embrasse les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Il n'y a pas non plus affez d'exactitude à dire, comme le font MM. les Commissaires Anglois, que les cartes du sieur de l'Isle étendent les limites de la Nouvelle E'cosse ou de l'Acadie, jusqu'à la rivière Pentagoet. Le sieur de l'Isle n'a point appelé ces pays indistinctement Nouvelle E'cosse ou Acadie; on ne trouve point sur ses cartes le mot de Nouvelle E'cosse, mais simplement celui d'Acadie. La vraie erreur de ce Géographe est d'avoir donné à l'Acadie des limites trop étendues, c'està-dire, celles julqu'où il pensoit que s'étendoit le commandement du Gouverneur de l'Acadie; ce qui est en quelque façon confondre les limites modernes de l'Acadie, avec les anciennes, qui sont les seules dont il foit aujourd'hui question.

76 ME'MOIRES SUR LES

Commissaires Anglois, II Janvier 1751.

Mémoire des Saint-Laurent. \* La troissème, est la carte du fieur Bellin, publiée en 1744. dans laquelle les limites de l'Acadie, fous le nom de la nouvelle E'cosse, font marquées s'étendre aussi loin vers l'occident que la rivière de Penobscon ou Pentagoet, sur laquelle rivière les bornes orientales de la nouvelle Angleterre y font pareillement marquées d'être étendues; & les bornes de l'Acadie, sous le nom de la nouvelle E'. cosse, sont portées au travers du continent, plusieurs lieues vers le nord de l'isthme, jusqu'au golfe de Saint-Laurent, à la hauteur du point septentrional opposé de l'isse de Saint-Jean; & il n'y a aucune partie de la nouvelle France ou du Canada, marquée du côté méridional de la rivière Saint-Laurent. La dernière, est la carte de l'Amérique septentrionale du sieur Danville †, publiée en 1746,

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Le sieur Bellin renferme l'Acadie dans la péninsule, & approche par-là du vrai; mais en supposant une nouvelle E'cosse, reelle, distincte de l'ancienne Acadie, il s'est trop livré aux idées angloifes qui l'ont induit en erreur. On ne trouve point dans l'exemplaire que nous avons, qui est de 1745, le mot de nouvelle France, ni celui de Canada, dans le corps de la carte, mais seulement dans le cartouche; on ne voit done pas pourquoi l'on remarque que ces mots, qui ne sont pas sur la carte, ne s'étendent pas au midi du fleuve Saint-Laurent.

† Le sieur Danville renferme l'Acadie propre dans

ere

m

nl

lans h lais ti liftind

y idea i neu

elas felas

15 poo

nt pas

eure !

die 1

dans laquelle les limites de l'Acadie Memoire des font étendues aussi loin vers l'ouest que Commissailadite rivière de Penobscot (sur la res Anglois, quelle la nouvelle Angleterre y est pareillement bornée vers l'orient) & font portées au travers du continent, jusqu'au golfe de Saint-Laurent, plusieurs lieues au nord de l'isthme. Il paroît que la première desdites cartes du sieur de l'Isle en est une particulièrement corrigée par lui-même, & qu'elle a été formée fur les observations de l'Académie royale des Sciences, dont il étoit un des membres, à la publication de sa dernière, ainsi que premier Géographe du Roi: que la carte de M. Bellin, avec d'autres plans, a été composée par ordre exprès de la Marine de France, & il y fait cette remarque; cette carte est extrêmement ,, différente de tout ce qui a paru jus-, qu'ici, je dois ces connoissances aux divers manuscrits du dépôt des ,, cartes, plans & journaux de la Ma-, rine, & aux Mémoires que les RR. , PP. Jésuites Missionnaires de ce , pays, m'ont communiques". Et la carte du fieur Danville a été publiée avec privilège.

LXXV.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roidans la péninsule; mais en traçant les limites du gouvernement, il a copié le sieur de l'Isle, & sa carte par conséquent, exprime les limites modernes au lieu des anciennes.

tie I /me

arec pri

iquelle :

ne manie

citer apro

appelons :

colle préci

moignages

unies des

font corre

dreffees, qu

la maie po

tion des ift

tivières, ci

toire, lesque

despreuve

es preuves

vent être f

poids, fero

leurs témo:

ere produi

te mature,

ion intére

clone one

res Anglois. II Janvier 1751.

Memoire des LXXV. Nous pourrions continuer Commissai- à démontrer que les limites des territoires, qu'ils ont demandées dans leur premier Mémoire, favoir, depuis le cap des Rosiers jusqu'à la rivière Kinjbeki, s'étendent aussi loin vers le nord que la rivière Saint-Laurent, & cela. par des cartes Angloises, lesquelles étant publiées entre (a) 1650 & 1700 pendant que les François étoient en possession de la nouvelle (b) E'cosse ou de l'Acadie, sont d'autant plus fortes preuves: mais pour celles-ci & la carte de Nicolas \* Wischer (c), intitulée, carte nouvelle, contenant la par-

\* Viffer.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On ne peut rien dire fur des cartes Angloises qui n'ont point été produites: on peut présumer que MM. les Commissaires Anglois ne les ont pas jugées eux-mêmes d'un grand poids.

(b) On est forcé de répéter ici que les François n'ont jamais rien posséde sous le nom de nouvelle

(c) La carte de Wischer est plus contraire à l'Angleterre qu'à la France, en ce qu'elle n'étend pas l'Acadie hors de la péninsule; l'étendue qu'elle donne à la nouvelle E'cosse, ne fait rien, puisque cette province n'étoit alors qu'idéale. D'ailleurs comment compter sur une carte pleine de fautes groffières , qui met dans la nouvelle Belgique, c'est-à-dire, dans la nouvelle York d'aujourd'hui, la ville de Montréal, l'une des plus anciennes & des principales de la nouvelle France; & qui étend la nouvelle Angleterre jusqu'à la rivière Saint-Jean, contre tous les titres, contre les restitutions faites en exécution du Traité de Breda, & contre les prétentions des Anglois mêmes, qui ne demandent cette rivière Saint-Jean que comme de la nouvelle E'coste.

s ten

ins le

puis

le non

& cel fauelle

& IN

ent

lus fo

ci &

c), in

la po

s du Ri

es Angil

ne les a

es Franci le nouve

aire à l'h

'étend p lue que

n , pulle D'ailles

e de fus Belgiqu

nourd in

ciennes

qui étal

ère Si estituio

, & cons

jui ne l

nme del

tie d'Amérique la plus septentrionale, pu- Mémoire des bliée en Hollande dans ledit temps Commissais avec privilège des E'tats généraux, res Anglois, laquelle marque les limites de la même manière, il n'est pas besoin de les citer après des preuves d'une nature plus haute déjà produites; & nous en appelons à des cartes simplement pour répondre à l'affertion, que des cartes de toutes nations restreignent les limites de l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse précisément à la péninsule; car les cartes sont naturellement des témoignages fort légers, les Géographes les couchant fort souvent sur des arpentages incorrects, copiant les méprifes des autres: & fi les arpentages font corrects, les cartes qui en font dressées, quoiqu'elles puissent montrer la vraie position d'un pays, la situation des isles & villes, & le cours des rivières, cependant elles ne peuvent jamais décider des limites d'un territoire, lesquelles dépendent entiérement des preuves authentiques; & en ce cas les preuves sur lesquelles les cartes doivent être fondées pour leur donner du poids, seroient d'elles-mêmes les meilleurs témoignages, & ainsi devroient être produites dans une dispute de cette nature, où les droits des Royaumes sont intéressés.

LXXVI. Mais nous devons conclurre que dans le présent cas particu-

1751.

Mémoire des lier (a), les histoires, aussi-bien que Commission les cartes, sont des guides fort incerres Anglois, tains, puisque nous trouvons que le fieur Durand dans fon Mémoire, & les Commissaires dans le leur, ne donnent point les mêmes limites à l'Acadie; le premier, convenant qu'elle renferme toute la péninfule, & les autres, seulement une petite partie: les mêmes cartes & les mêmes histoires peuvent-elles substituer à l'Acadie des bornes si différentes! Le sieur Durand confirme l'évidence des cartes par la position naturelle du pays qui forme une péninfule triangulaire, comme si les droits de la Couronne de la Grande-Bretagne devoient être affectés par la forme & la figure accidentelle du pays: mais, comment peut - on conclurre de-là, qu'une péninfule, parce qu'elle est péninsule, ne peut appar-95 te

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On a déjà répondu dans la note sur le paragraphe LXXII, aux objections un peu trop generales que font ici MM les Commissaires Anglois, contre la foi qu'on doit aux Historiens; ces objections répétées ne viendroient - elles point de ce qu'il ne se trouve aucun Historien ancien, pas même des leurs, qui foit favorable à leur lystême; ce qui est d'autant plus remarquable, qu'on a toûjours beaucoup plus écrit sur ces matièresen Angleterre qu'en France.

On a répondu aussi à l'objection tirée du Memoire du sieur Durand, dans la note sur le parcgraphe LXXI, & dans l'article XII du Mémoire

du 4 octobre 1751.

re, felon a riviere melle & l ours été a

Chignecto) OBSERVAT (a) Non feule

e feure Saintune entre le ( m feulement the fi depourve a Edivains non intruits m; jamais on it, moune prop net too s'étons e Memoire de

jeffe bittaniqu Traité & Utres! Ton. I.

tenir au propriétaire du continent au- Mémoire des quel elle est jointe! Si la France veut Commissais'en rapporter aux bornes que la Natu-res Anglois. re, felon toute apparence, a fixées entre ce pays & la nouvelle France(a), la rivière Saint-Laurent est la plus naturelle & la plus véritable, & a toûjours été appuyée comme telle par la France même jusqu'au Traité d'Utrecht.

en a

t inc

que

, ne d

àll

t qui & les

artie:

hifto

tes pa

qui fu

comme la G

ffett

entelle

t-on tile, p

eut a

LXXVII. Toute l'évidence du fieur Durand, tirée de l'histoire des cartes ou de la position du pays, aussi loin qu'elle s'étend, nous fournit de réponfe au Mémoire des Commissaires François, qui conviennent que l'Acadie renferme seulement une partie de la péninfule, (car ils avouent d'en vouloir exclurre les districts de Minas & de Chignecto) qu'ils bornent par une ligne imaginaire tirée au travers de la pé-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

note ju (a) Non seulement la France n'a samais regardé le fleuve Saint-Laurent comme devant servir de borne entre le Canada & la nouvelle Angleterre; non seulement la France n'a jamais appuyé une idée si dépourvue de vrai-semblance, mais jamais loien les Ecrivains Anglois les plus indiscrets & les rabel moins instruits n'ont hasarde une pareille prétention; jamais on n'a fait, de la part de l'Angleterre, aucune proposition approchante: & on ne sauroit trop s'étonner de la voir mettre en avant dans inte le Mémoire de MM. les Commissaires de Sa Mane for jesté Britannique, comme une chose NATUREL-I de LE & APPUTE'E par la France même jusqu'au Traité d'Utresht.

10m. 1.

nin-

Mémoire des ninfule, laquelle ils n'ont point décommissie peinte.

as Janvier

175 I.

LXXVIII. Il est en outre allégué dans le Mémoire du sieur Durand,,,que , les terres qui vont depuis la Baye

Verte jusqu'à la rive méridionale du fleuve, ont été occupées depuis,

comme avant le Traité d'Utrecht, par les François:dans tous les temps,

elles ont été regardées comme faifant partie de la nouvelle France:

cette colonie a toûjours eu ses possessions des deux côtés du fleuve.

& il y a des seigneuries établies au

, fud comme au nord ".

LXXIX., Il en est de même des terres qui règnent de l'autre côtéde l'isthme de l'Acadie. C'est-à-dire.

" l'isthme de l'Acadie, c'est-à-dire, depuis la Baye-Françoise jusqu'aux

", frontières de la nouvelle Angleter ", re: ces terres, comme les autres,

ont toûjours fait partie de la nou-

", velle France. "

LXXX. \*, Si aucuns des sujets de

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* L'assurance avec laquelle on veut rendre tout d'un coup & sans aucun nouvel acte, sujets de la Grande-Bretagne les paisibles possessiers d'un grand pays, sur lesquels elle n'a pas même formé de prétentions jusqu'à celles que ce Mémoire ci ma au jour pour la première fois, ne détruit point solidité des raisons du sieur Durand; il faudout pour cela des preuves & non des assertions: & ce preuves paroissent difficiles à trouver, puisque le Commissaires du Roi ont démontré, ainsi que le

Lint I Sa Majesté écolis ava celles que n anciennes l' la que de l'.

les véritable Cande-Bre policifion, c las l'avanta tale XIV du moient la lii

time année imbleroit a less, ils fon a après la 1

Grade-Brende Maje to bibitates, de Bretagne

to diffici me to, foot à pr que les autre

OMERVATI

in Durad & a
month fair, que
se de feuve Si
du depuis G
month faires au
month faires au
fet de nom
de de nom
de nom de la month
de nom
de n

oint (

id ...

la Bi

onale dep

Utret

esten

mme

u fer

u flei

Sa Majesté Très - Chrétienne ont été Mémoire des établis avant le Traité d'Utrecht dans Commissaires Anglois. celles que nous avons prouvé être les 11 Janvier anciennes limites de la nouvelle E'colse ou de l'Acadie, & par conséquent les véritables limites du pays dont la Grande-Bretagne est présentement en possession, & que ces sujets n'ont point faisi l'avantage des conditions de l'article XIV dudit Traité, par lequel ils Im avoient la liberté, pendant le courant d'une année, de se retirer où bon leur fembleroit avec tous leurs effets mobitable liers, ils sont, depuis l'expiration d'un an après la ratification dudit Traité, mêm devenus sujets de la Couronne de la Grande-Bretagne; & cela, en vertu effet de l'article XII dudit Traité, par lejulo quel Sa Majesté Très-Chrétienne cède les habitans, auffi-bien que les terres es il de l'Acadie, à la Couronne de la Grande Bretagne. Or donc tels habitans du district mentionné dans le Mémoisière, sont à présent dans le même état que les autres habitans François de

1'A-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. fieur Durand & plusieurs autres l'avoient anciennement fait, que non seulement la rive méridio-nale du fleuve Saint-Laurent, mais encore toute la côte depuis Gaspé jusqu'à la Baye Verte, n'ont demois dans aucun temps été de l'Acadie; que jamais les terres situées au sud de ce seuve, n'ont été appedes de ce nom, même par megarde; & qu'enfin depuis le Traire d'Utrecht, l'Angleterre ne s'est pas même avisce d'en faire la demande.

Com missaires Anglois, II Janvier 1751.

Mémoire des l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse S'il y a eu quelques établissemens nouveaux formés depuis le Traité d'U. trecht, ils ont été formés au préjudice des droits de la Couronne de la Grande-Bretagne, & ne fauroient tirer (a) aucune conséquence, en opposition de ce droit, en faveur de telle usurpa tion. De justifier tels établissemensen les prouvant n'être pas situés dans les anciennes limites de l'Acadie, seroit raisonner plus conclusivement que de vouloir tâcher de restreindre les limites sur l'autorité des établissemens son més par usurpation; car les limites de vroient décider le droit d'établisse ment, & non pas les établissemens re gler les limites.

LXXXI. Un autre argument dansle Mémoire du fieur Durand pour exclure cette partie du continent, situet entre l'isthme & la rivière de Canada d'être partie de l'Acadie, est tiré le la réfervation (b) des isles situées dans

OBSERVATIONS des Commissaires du Ri (a) Le mot tirer paroît substitué à celui produire.

ćt

(b) Il seroit à desirer que dans des Mémois comme ceux-ci, on ne citat les Traités sur lesque ils doivent être fondés, que dans leurs propie termes: ceux de réservation & de réserve ne le point dans le Traité d'Utrecht; & d'ailleurs cell prétendue réserve des isses n'est point dans l'artis XII, par lequel on cède l'Acadie; mais dans l' ticle XIII, qui contient la cession de l'isle de Te re-neuve. Il paroît donc qu'on a eu en vue

LIMITES DE L'ACADIE. R LE l'embouchûre de la rivière & dans le Mémoire des elle Egolfe de Saint-Laurent à la France, res Anglois, l'empar l'article XIII du Traité d'Utrecht, 11 Janvier

Implequel réserve aussi l'isse de Cap-Bresaupton: mais ceci fur recherche se troude le les prétentions de la Franolentice; car on ne fauroit avancer d'autre opporraison de ce que la France les a résertelle vées dans ledit Traité avec le Capabili Breton, sinon, qu'elles faisoient parfine tie ou dépendoient de l'Acadie ou de Acadela nouvelle E'cosse, & sans cela, aurememboient passé à la Grande-Bretagne par indre la cession qui en fut faite dans l'article bliffenXII. Si elles ne dépendoient pas de les M'Acadie, il n'y avoit point de danger oit deque la Grande - Bretagne y acquit au-

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

e Traité, premièrement, d'anéantir une des pro-diponions faite par l'Angleterre, qui étoit de renntinent l'e neutre l'isse du Cap-Breton; deuxièmement, re de le prévenir que les isles du Golfe ne fussent rele, diardées comme une dépendance de celle de Terre-le, dieuve. Si on avoit pû deviner alors qu'on pût esse prendre pour une annexe de l'Acadie, ç'auroit té dans l'article de l'Acadie qu'on auroit placé la

mmilia rétendue réserve.

a eu en!

On ne peut s'empêcher d'observer encore sur cet bilitet rticle, que par des raisonnemens, comme celui ar lequel de la prétendue réserve des isles, on assert qu'A PLUS FORTE RAISON, la côte Tritte pposée, qui s'étend depuis l'embouchûre de la rivié-dus le e jusqu'à l'isthme, doit-elle pareillement saire parde riferie de l'Acadie, on envahiroit toute la terre. Il & da ft vrai qu'on adoucit une extension si outrée en point diroulant la lier avec les autres prétendues preuves, e; mais nais elle n'en est pas moins remarquable. on del'il

Commissaires Anglois. It lanvier 17510

Mémoire des cun droit par la cession de l'Acadie. & par conféquent entièrement inutile qu'elles fussent réservées à la France par ce Traité; & lesdits Commissaires voudroient ici particulièrement obser ver, que si des isles situées dans l'em bouchure de la rivière Saint-Lauren & dans le golfe sont comprises dans les limites de l'Acadie, à plus fone raison la côte opposée, qui s'étend de puis l'embouchure de la rivière jusqu'i l'isthme, doit-elle pareillement fain partie de l'Acadie (conformément au bornes qui lui ont été données dans les provisions des fusdits Gouverneur François & dans les Mémoires des Ambaffadeurs) aufli-bien que cette parte de la côte en de-là, qui s'étend de puis la Baye Verte jusqu'au détroit de Canseau, qui est accordé, par le Me moire (a), être compris dans lesdites limites.

LXXXII. Sur la restriction des l' mites de l'Acadie à la peninsule, lesdis Commissaires observent en outre quels Grande-Bretagne doit comprendre que quelque chose de plus lui a été cédépa le Traité d'Utrecht que la peninfule, puisqu'elle a infisté sur ce qu'elle su

OBSERVATIONS des Commissaires du Ri.

(a) Ce Mémoire est toujours celui du seur De rand, dont on a reconnu & defavoue l'erreur dans ceux des Comm flaires François, & notammen dans celui da 4 ostobre 1751, article XII.

LIMITES DE L'ACADIE. 87

de l'Acèdée par les termes de novam Scotiam Mémoire des mem five Acadiam totam limitibus fuis antiquis Commissia à l'emprebensam, &c. & particulièrement res Anglois.

Comque la France feroitune cession de tous 1751.

Comque la France feroit une cession de tous remembes droits qu'elle y avoit acquis par ces du Traités; ce qui démontre incontesta-

ant blement que la Grande-Bretagne a incomplifité sur ce qu'elle lui fût cédée dans la pula même étendue qu'elle avoit été donquistanée (a) à la France par l'Angleterre, rivière conséquence du Traité de Breda;

illema fans doute, si la France avoit comornempris & entendu autrement, & que rien nnées de plus ne seroit cédé à la Grande-

Gombretagne que la péninfule, elle n'aunoire troit pas confenti à faire la cession dans le cem des termes si étendus, mais l'auroit cé-

e com des termes il étendus, mais l'autoit ceui s'ém dée expressément (b) fous le nom de l'au du

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

calle (a) Cent tonjours response l'Acadie a éte donnée à la France par l'Angleterre; on y confond toutes richoilles idées de cession & de restitution, & tous les infule termes des Trairés. La France n'a point acquis de nouveaux droits sur ses possessions de l'Américanourique septentrionale par le Trairé de Breda, ni par impressaucun autre Traité avec l'Angleterre; & les mots acquis par traités, ou sont de pur style. & sur la pesta abondans, ou ont rapport aux Traités qu'on pouque voit supposer que la France auroit faits autéédennment avec les Naturels du pays.

(b) Quant à ce que dans le Traité d'Utrecht on n'a point nommé la péminfule, il paroîtroit plus celui maturel d'en conclurre que cela vient de ce quon me la cédoit pas en entier, que de ce que l'on cedoit quelque chose au delà; mais on n'a pas F 4

res Anglois. rr Janvier 1751.

Mémoire des la presqu'isse de l'Acadie, particuliè Commissai- rement comme les limites les plus é tendues de la nouvelle E'cosse ou de l'Acadie avoient été sous la confidération des Parties contractantes pendant

la négociation du Traité.

LXXXIII. Lefdits Commissaires observent en outre que les Commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne ne déclarent pas (a) dans leur Mémoire ce qu'ils avouent être l'étendue de l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse; qu'ils paroissent, en termes, restreindre dans la péninfule, fans dépeindre aucunes li mites particulières; ils excluent expressément Annapolis d'en être partie, & par conséquent les districts de Minas & de Chignecto \*. Où trouvera-t-on

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. besoin de pareilles conjectures, quand on a des ti

tres formels.

(a) On a répondu sur cette prétendue incertitude dans le Mémoire du 4 octobre 1751, article XII, & on répéte ici que les limites extérieures de l'ancienne Acadie, & par conséquent de la nouvelle E'cosse du Traité d'Utrecht, sont depuis le cap Canseau jusqu'à l'entrée de la Baye-François, & que les limites intérieures, tant de l'Acadie que du territoire du Port-royal, sont ce qui reste à te gler entre les Commissaires respectifs.

\* On a répondu aussi aux objections tirées des lettres du Comte d'Estrades: & on espère qu'on ne reprochera pas aux Commissaires François d'avoir éludé aucune des difficultés qui leur ont été objectées. On a tout lieu d'attendre la même attention de la part de MM. les Commissaires Anglois. On pense que s'ils sont tombés dans quel-

LIMITES DE L'ACADIE. 89 parilone cette Acadie, en parlant de la-Mémoire des les quelle M. d'Estrades, dans sa lettre à commissai-compuelle M. d'Estrades, dans sa lettre à res Anglois. ouis XIV, datée le 27 février 1662, 11 Janvier la coulit, ,, Votre Majesté peut faire un ro-

ntes pa, yaume confidérable d'un pays qui n'a pas été connu jusqu'à cette heure". LXXXIV. Comme la possession de Comma nouvelle E'cosse ou de l'Acadie, atienne vec ses anciennes limites, a finalement Memsté décidée en faveur de la Grandedue de Bretagne, par l'exécution du Traité cosse l'Utrecht, la seule matière présentedreindment en dispute, est quelles étoient reaucces anciennes limites: & comme nous exclusivons confirmé les limites dans lesen êtrequelles Sa Majesté demande l'Acadie tricts bu la nouvelle E'cosse par ce Traité, trouvers avons produit nos preuves pour soû-

enir cette demande, il est également mission du devoir des Commissaires de la Cour uandon de France, d'exposer particulièrement es limites que la Cour de France vouétendat in Proit affigner comme les véritables liobre 1751, nites de l'Acadie ou de la nouvelle sequente cosse, & de produire leurs preuves , font bour les foûtenir. Signé W. SHIRLEY

LES

ce qui rei A Paris, le onze janvier mil fept aif. cens cinquante-un. MEations the

on efpète es Franciues erreurs, ils y ont été induits par les Mémoipuller es défectueux qui leur ont été fournis, & par de la me cur zèle pour la patrie; & qu'ils se rendront à la manisserité, si on est assez heureux pour l'avois mise mois de la cout son jour.

## 会人禁止公人禁止公人禁止公人禁止公人禁止公人禁止公

## ME'MOIRE

DES COMMISSAIRES DE SA MA-JESTE' TRES-CHRE'TIENNE,

Du 4 Octobre 1751.

En Réponse aux Mémoires des Conmissaires de Sa Majeste Britannique des 21
Septembre 1750 & 11 fanoier
1751.

### CONCERNANT L'ACADIE

### INTRODUCTION.

Es Cours de France & d'Angleterre s'étant déterminées après le dernier Traité de paix d'Aix-la-Chapelle, à nommer des Commissaires pour régler les limites des pays que les deux Couronnes possèdent dans l'Amérique septentrionale; on étoit persuadé que dans les conférences qui se tiendroient à cette occasion, il ne devoit être question que du Traité d'Utrecht, comme le seul titre en veru duquel l'Angleterre possède aujour d'hui l'Acadie avec ses anciennes limites.

Les articles XII & XIII de ce Trate sont si clairs & si précis, qu'on a voit lieu de présumer que l'on s'accor- Mémoire des deroit aisément sur les points qui pou-Commissai-N voient former quelques difficultés; que res François.
1 unique objet devoit se réduire à pren-TIM convenances réciproques pour tâcher

de prévenir tout sujet de trouble & d'altercation qui pût donner atteinte à des Com la paix, à la tranquillité & à la bonne intelligence, si desirable entre des peuples voisins, & qui habitent des contrées aussi éloignées de leurs Sou-

verains.

ancient

L'AU Dans cette persuasion, on a été fort furpris de la première idée que les 710 Commissaires Anglois ont présentée de leurs prétentions; on l'a été enconees ont entrepris de les justifier. Mais ad'Air vant que d'entrer en matière pour ré-Compondre à leur Mémoire, on croit efdes mifentiel de commencer par transcrire ossedir ici les deux articles du Traité d'Ule; "trecht, qui renferment les cessions faimemtes à l'Angleterre par la France, de ccasion l'Acadie & de l'isse de Terre-Neuve. dulla Comme ces articles font la loi entre une les deux Puissances, on les rapportessede ra en entier, en latin & en françois.

#### ARTICLE XII. Du Traité d'Utrecht.

det Dominus Rex Christia- Le Roi Très-Chrétien Cis, n'ilimus eodem quo pacis fera remettre à la Reine prafentis ratinabitiones de la Grande Bretagne,

Commissai-4 Octobre 1751.

Introduction.

ratifications du présent res François. Traité de paix, des lettres & actes authentiques qui feront foi de la cellion faite à perpétuité à la Reine & à la Couronne de la Grande-Bretagne, de l'ifle de Saint-Christophe, que les sujets de Sa Majesté Britannique posséderout désormais seuls: De la nouvelle E'cosse, autrement dite Acadie, en son entier, conformément à ses ANCIENNES limites, COMME AUSSIde la ville de Port-Royal, maintenant appelée Annapolis Royale; & généralement de tout ce qui dépend desdites terres & isles de ce pays-là, avec la souveraineté, propriété, possession & tous droits acquis par Traités ou autrement, que le Roi Tres - Chretien , la Couronne de France, ou fes fujets quelconques ont eu jusqu'a présent sur lesdites ifles, terres, lieux & leurs habitans, ainsi que le Roi Très-Chrétien cède & transporte le tout à ladite Reine & a la Couronne de la Grande-Bretagne; & cela d'une manière & d'une forme si ample, qu'il ne fera pas permis à l'avenir aux fujets du Roi Très-Chrétien, d'exercer la pêche dans lesdites mers, bayes & au-

Mémoire des le jour de l'échange des commutabuntur die, Du mina Regina Magna-Bri tannia litteras, tabulafo! Solemnes & authentica tradendas curabit, qua rum vigore, insulam Sance ti Christophoriper subditos Britannicos sigillatim debinc possidendam : Novam Scotiam quoque five A. cadiam totam limitibus fuis ANTIQUIS comprehenfam, UT ET Portus-Regii urbem, nunc Annapolim Regiam dicram , coteraque omnia in istis regionibus, que a iisdem terris & insulii pendent, una cum earum. dem insularum, terrarum & locorum dominio, proprietate, possessione & quo. cumque jure, sive perpata, sive alio modo quasito, quid Rex Christianiss. mus, Corona Gallia, aut ejusdem suhditi quicumqui ad dictas insulas, terras & loca, corumque incolas, hactenus habuerunt, Regine Magna-Britannia ejustlemque Coronain perpetuum cedi constabit & transferri, prout eadem omnia nunc cedit ac transfert Rex Christianissimus, idque tam amplis modo & forma ut Regis Christia. nissimi subditis in dictis maribus, sinubus, aliisque locis ad littora novæ Scotiæ, ea nempe quæ Eurum respiciunt, intratriginta leucas, incipiendo ab insula, vulgo Sable zina Mu distà, eaque inclusa, & on do, omnis piscatura inas curdi serdicatur.

LES

buntar li

ore, in su tophorise

nicos figur idendan:

n quoque

totam h TIQUE

tres endroits à trente Mémoire des lieues près des côtes de Commissaila nouvelle E'cosse, au res François. sud-est, en commençant 4 Octobre depuis l'isle appelée vulgairement de Sable, inclusivement, & en tirant Introduction. au sud-ouest

#### ARTICLE XIII Du Traité d'Utrecht.

Insula, Terra-Nova dicta, una cum insulis adurbem, " jacentibus, juris Britann Regul nici ex nunc in posterum eteraque omnind erit; eumque in gionibu, finem Placentia urbs & uni b fortalitium, & si que alia , unite loca in dictà infula per ularun, Gallos possessa sint, per rum dinn Regem Christianissimum, e, posse commissionem ea in parte jure, m à Regina Magna Bri-alionne tannia habentibus, întra Rex On septem menses à commuta-orona Gui tis bujus tractatus ratisubdition babitionum tabulis, aut as infull, citius si fieri potest, ce-, county dentur & tradentur, neas baseen que aliud juris ad dictam Magne la insulam & insulas, ulique Comi lamve illius aut earumdem cedi m partem, Rex Christianisrri, pru simus, haredes ejus & sunccedit Successores, aut subditi x Chiffe aliqui, ullo debinc temam animi pore in posterum sibi vini Regio dicabunt. Quin etiam nec subdin i locum aliquem in dista , finalest insula de Terra - Nova littorm munire, nec ulla ibidem nempe adificia, prater contabupicium, lationes & tuguriola, eucas, in piscibus siccandis necessaà, vol ria & consueta construere, neque dictam insulam ul-

L'isle de Terre-Neuve avec les isles adjacentes, appartiendra désormais & absolument à la Grande-Bretagne; & à cette fin le Roi Très-Chrétien fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce pays-là dans l'espace de sept mois, à compter du jour de l'échange des ratifications de ce Traité, ou plûtôt, si faire se peut, la ville & le fort de Plaisance, & autres lieux que les François pourroient encore posséder dans ladite isle, sans que ledit Roi Très-Chrétien, ses héritiers & successeurs, ou quelques - uns de les fujets, puissent désormais prétendre quoi que ce foit, ou en quelque temps que ce foit, sur ladite ifle & les ifles adjacentes, en tout ou en partie. Il ne leur fera pas permis non plus d'y fortifier aucun lieu, ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, fi ce n'est des échaffauts & cabanes nécessaires &

Mémoire des ulitées pour fécher le Commissai- poisson, ni aborder dans res François, ladite isle, dans d'autres 4 Octobre 1751.

temps que celui qui est propre pour pêcher & nécessaire pour sécher le Introduction, poisson. Dans laquelle isle, il ne sera pas permis auxdits sujets de la France, de pêcher & de sécher le poisson en aucune autre partie, que depuis le lieu appelé Cap de Bonavista, jusqu'à l'extrémité septentrionale de ladite isle; & delà en suivant la partie occidentale, jusqu'au lieu appelé Pointe - Rishe ; MAIS l'ife dite Cap-Breton, & toutes les autres quelconques, situées L'EMBOUCHUdans RE ET LE GOLFE de SAINT - LAURENT, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roi Très-Chrétien, d'y fortifier une ou plusieurs places.

tra tempus piscationibat & piscibus siccandis necestarium frequentare subditis Gallieis licitum erit in ea autem tantummodo. nec ullà alià ditte insula de Terrà. Novà parte que à loco, Cap Bonavista nuncupato, usque ad extremitatem ejusdem insula septentrionalem protenditur, indeque ad latus occidentale recurrendo ufque ad locum Poin. te-Riche appellatum, pro. cedit, Sahditis Gallicis piscaturam exerceres pisces in terra exficare permissum erit; insula vero Cap-Breton dicta, ut& aliz quævis stam in oftio fluvii Sancti Laurentii, quam in finu ejuldem nominis fita, Gallicijuris in posterum erunt, ibique locum aliquem seuloca muniendi facultatem omnimodam babebit Rex Christianissimus

1111

165 (cours

tradit, qui

Bioles de

is forme

stesone 1

me c'ent é

efaire val

nent été f

Ne pour

mice,

power pr

end a mer

novers d'e

lien en

Commillair

et. len d

to fetive &

ine meridi

formir ni s

brehir d'a

fallu cher

mà l'état

Les Con

o supione

int-Gern

heda de

Ingleter

and tellip

mit ente

les

L'examen de ces deux articles auroit pû se renfermer dans des bornes fort étroites; tout annonce, & l'on fait d'ailleurs, que la Cour de Londres a eu pour objet de s'affurer en faveur des habitans de la nouvelle Angleterre, des lieux les plus à portée de la pêche, & les plus abondans; & non d'envahir le Canada, ni d'en fermer l'entrée à la France: on n'a point vû, depuis près de 40 ans qui se sont écou-

ES piscatini

iccan

quenta

tantum dillei

ovapare

p Bom

usqued e jufden

ionalen ndeque i

ale Ten

d locus

pellatu

exercerc

exflore ; infoh

ı dida

i Laur

z, Gall

erum si

miendi

medan

ristians

rticle

les bo

e, &

e Lon

en fa

rtée di

5; &1

en fer

point

ont ev

lés depuis la fignature du Traité d'U- Mémoires trecht, que la cour Britannique, mal-des Commitgré plus d'une circonftance favorable, faires Francelles que l'on élève aujourd'hui, quoi- 1751. que c'eût été naturellement le temps de faire valoir les réclamations qui au- Introduction, roient été fondées en droit & en raifon.

. Ne pourroit-on pas foupconner fans injustice, que l'on a formé quelque nouveau projet en Angleterre, qui ne tend à rien moins qu'à préparer les movens d'envahir le Canada en entier, à la première occasion favorable?

Rien en effet ne feroit plus facile, si l'on cédoit, comme le proposent les Commissaires de Sa Majesté Britannique, l'un des côtés de l'embouchure du fleuve Saint. Laurent, & toute la rive méridionale de ce fleuve, jusque vis-à-vis de Quebec.

Le Traité d'Utrecht ne pouvant fournir ni moyens, ni prétextes pour foûtenir d'aussi vastes prétentions, il a fallu chercher des preuves étrange-

res à l'état de la question.

Les Commissaires de Sa Majesté Britannique ont eu recours au Traité de Saint-Germain de 1632, & à celui de Breda de 1667; Traités par leiquels l'Angleterre ne donne, ni ne cède rien, mais restitue à la France ce qu'elle lui avoit enlevé; foit durant & après la guerME'MOIRES SUR LES

Commiffai. res François. 4 Octobre

Mémoire des guerre du fiège de la Rochelle en 161 & 1629; foit en pleine paix en 1654 mais ces Traités n'ayant aucun rap port à la présente discussion, ils ne terdent qu'à obscurcir la matière, & ilsem Introduction. bleroit qu'on n'auroit eu d'autre obje que de les substituer à celui d'Utrechi & de faire disparoître ce dernier.

Au furplus, il s'en faut beaucou que le Traité de Breda, sur lequel or infifte le plus dans le Mémoire don né par les Commissaires Anglois, puil fe remplir leurs demandes; & il enel de même, sans exception, de tous le titres qu'ils produisent, ainsi qu'on le le démontrera par la fuite de ce Me

moire.

Mais quand même on conviendroit que les Traités de Saint-Germain & de Breda, auroient quelque rappon aux contestations actuelles, on nelail seroit pas que d'être étonné des répétitions si souvent employées dans le Mémoire des Commissaires Anglois, pour changer le terme de restituer que portent ces deux Traités, en ceux de céder & de donner, qui ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'autre.

Pour donner plus de poids & de credit à des impressions qui sont détruites par la seule inspection des Traités, & pour perfuader que la France ne tenoit l'Acadie que des dons & des celsions de l'Angleterre, ils donnent à

cheller paix entendre dans pluneurs endroits de bienoit de la leur Mémoire, & ils ont produit quel-Commifait au leur Mémoire, & ils ont produit quel-Commifait que les pays res François. 4 Octobre de l'ancien domaine de leur Couronne, il l'ancien de l'a entendre dans plusieurs endroits de Mémoire des d'an l'ancien domaine de leur Couronne, la d'an & avoient été dans leur origine établis Introduction. elui de par l'Angleterre: ils fupposent même, de mais à la vérité sans aucune sorte de faut preuve, que nos Rois ont confirmé des concessions anciennement faites mémodans ces pays, de l'autorité du Gouganne d'Angleterra, tous ces faits Angle vernement d'Angleterre: tous ces faits des une font pas mieux fondés que les inon, d'ductions tirées des Traités de Saint-

Germain & de Breda. Les François avoient établi l'Acadie, avant que les Anglois eussent aucune colonie en Com Amérique. Ce fait, qui seul détruit nt-Genpar le fondement toutes leurs prétenelque ions à cet égard, sera prouvé par les, oldes pièces & des autorités incontesta-

onné dables.

LES

oyées On n'entrera point ici dans le déaires tail des allégations subfidiaires dont en les Commissaires de Sa Majesté Bris, en cannique ont fait usage. Il suffit d'ane fe moncer qu'il n'y en aura aucune dont tre. on ne fasse l'examen dans le cours de oids de Mémoire; qu'il n'y en aura point i sont dont on ne démontre le peu de fonndes Idement, ou le défaut d'application à Francel'objet dont il s'agit; & qu'il y en a ns & deplusieurs qui détruisent directement ce s domque l'on voudroit prouver, & qui suf-Tom. I.

Mémoire des fisent pour resoudre contre l'Angleter Commissaire re même la question qui est entre les res François. deux nations.

Introduction.

Ce que l'on vient d'exposer, sait voir la nécessité où ont été les Commissaires du Roi, d'entrer dans des examens & des discussions qui naturel lement devoient être étrangers à l'é tat de la contestation.

En effet, pour déterminer si le pays Art. I. & II. cédé par le Traité d'Utrecht, eft de l'ancien domaine de la Couronne d'Angleterre, on ne peut se dispenser d'e xaminer l'origine des établissemens de François & des Anglois dans l'Améri

que septentrionale,

C'est par où l'on commencera a Art. III. Mémoire, & l'on examinera successivement toutes les révolutions qui son arrivées en Acadie jusqu'à la paix d'U trecht.

On démontrera enfuite avec com Art. IV. bien peu de fondement, les Commilfaires de Sa Majesté Britannique on allégué que l'Acadie avoit été cédée ? donnée à la France par l'Angleterre, tant au traité de Saint-Germain, qui celui de Breda.

Comme les Commissaires Angloi Art. V. ont prétendu tirer des argumens de la dénomination de la nouvelle E'coile, on examinera ce qu'il faut entendr par ce nom, étranger pour la France jusqu'au traité d'Utrecht; & l'article of 1'01

ella l'on traitera cette question, ne sera, à Mémoire des proprement parler, qu'un corollaire res François.

des articles précédens.

LE

ritannia

expose On discutera ensuite tous les autres étéla argumens dont ont fait usage les Commer missaires de Sa Majesté Britannique, Introductions asqui & l'on répondra à leurs objections contranger cernant les limites que les Commissaires du Roi donnent à l'Acadie.

Enfin après avoir démontré le peu Art. VI. justrecht, de fondement du système des Commis qu'au XIII. ouron faires de Sa Majesté Britannique, & Art. XIV. difici l'insuffisance de leurs argumens, on jusqu'au xx. ablifer établira par pièces, par autorités, & dans par le traité d'Utrecht même, quelles font les véritables & anciennes limi-

ommen tes de l'Acadie. Nov ub erno

inera On finira ce Mémoire par une réca- conclusion utions pitulation sommaire de ce qui en réla la fulce: Desarater a se la de deuchan

ite and Article premier, de l'origine des premiers, les l'Etablissemens des Anglois dans l'Amé-Etablissemens des Anglois dans l'Amérique septentrionale.

lui-mome.

oit été i Pan ON doit distinguer les navigations Germa qui ont été dirigées vers le continent de l'Amérique septentrionale, Taires lans dessein d'y faire des plantations & d'y établiri des colonies, d'avec velle celles qui ont été entreprises dans cetfaut a te vue; & parmi ces dernières, celles qui se sont bornées à de simples tentatives infructueuses, d'avec celles qui ont

Commissaires François. octob. 1751.

Mémoire des ont été suivies d'établissemens solides, actuellement subsistans, ou qui subsisteroient, si quelque Puissance Européenne ne les avoit détruits.

Le plus ancien voyage dont les écrivains Anglois ont cherché à se prévaloir, est celui que Sébastien Cabot, citoyen de Venise, fit sous pavillon d'Angleterre en 1497, pour découvrir parle nord-ouest un nouveau passage aux Indes orientales (a).

Henri VII roi d'Angleterre (b) lui permit de faire un armement; Cabot seul en supporta les frais, & le Roiy apposa la condition de retirer la cinquième partie du profit qu'il y auroit

fur les retours du voyage.

Cabot(c)partit d'Angleterre dans l'unique vûe de chercher un passage par le nord-ouest aux Indes orientales, & comme il s'énonce lui-même, de se rendre par l'ouest à l'est où croissent les épices. Iletoit dans la pleine confiance de n'aborder gu'au pays que l'on appeloit dans ces anciens temps le Cathay; mais il rencontra des terres qui lui étoient inconnues & qui lui en fermèrent le chemin; il avoue (d) de bonne foi que la vûe de

#### PREUVES.

(a) Hackluyt, tome III, page 6 jusqu'à 9. (b) Lettres parentes de Henri VII du 15 mais 1495. Hackluyt, t. III, p. 4.

(c) Discours de Sébastien Cabot, Hackluyt, ! III, p. 7. (d) Ibid.

ces terres lui fit beaucoup de peine. ART. I. Il s'éleva au nord jusqu'au 56. e degré des premiers de latitude, & redescendit ensuite jus- Etablissemens qu'à la hauteur du pays qui depuis a été des Anglois appelé la Floride: enfin, désespérant dans l'Améa de trouver le passage qu'il cherchoit, trionale.

en Cabr il revint en Angleterre (a).

LES

ns fol

u qui fance I

its.

iont les

avillont Son voyage se borna à la simple vûe couvin de quelques parties du continent de l'Aassage mérique, très-éloignées les unes des autres; mais apercevoir une terre, n'en eterre a jamais donné la propriété: cene fut ment; qu'une course, sans établissement, sans , & tentative pour en former, sans qu'il paretirer roisse même qu'on ait alors songé aux qu'il y pêches abondantes que les François ont faites de temps immémorial vers l'isle terred de Terre-neuve, la seule terre dont on passes puisse dire que Cabot ait pris quelque ntales connoissance.

e, die A son retour en Angleterre, on ne les thin fit aucune attention à ton voyage; c'est ncedet même ce qui lui fit prendre le parti neloità d'offrir ses services aux Rois Catholimas ques, Ferdinand & Isabelle, qui lui étoient donnèrent à commander plusieurs nant led vires, & pour lesquels il fit entr'autres découvertes, celle de la rivière de la

Plata en 1526.

C'est le voyage de Cabot de 1497. I voyage qu'un Navigateur étranger, un 6 14/921 VII da II

REUVES.

ot, Had (a) Ibid.

ME'MOIRES SUR LES

Commiffaires François. 4 Octob. 1751.

Mémoire des Vénitien depuis attaché à l'Espagne, a fait à ses dépens; qui n'a été qu'une simple course, fondée sur une idéereconnue fausse par l'evénement; voyage entrepris fans aucun moven & meme fans aucun dessein de former des établissemens; c'est cette spéculation vague, renverfée par la vûe d'une terre que Cabot ne cherchoit pas, & qu'il fut au désespoir de découvrir, si toutefois il est le premier qui l'ait vûe; enfin, c'est cette prétendue découverte, qui dans le temps même n'a pas été jugée digne d'attention par l'Angleterre, dont les Auteurs Anglois, après un grand nombre d'années, ont songé à se faire un titre de propriété sur tout un vaste continent qui à peine fut aper cu par Cabot.

Les François pourroient avec beaucoup plus de raifon s'arroger l'empire des côtes occidentales de l'Afrique, Dès le XIV. e fiécle \*, avant qu'aucune nation de l'Europe les eut reconnues, ils les avoient non seulement de convertes, mais ils y trafiquoient, & v avoient formé des établissemens.

Depuis le voyage de Cabot, les Anglois furent trente ans fans qu'aucun de leurs navires fréquentat les men de l'Amérique septentrionale. On trou-

### EUVES.

\* Fastes chronologiques du nouveau monde, p. 1.

Espa ve dans le recueil de Hackluyt (a) ete qu'en 1527 deux navires allèrent, l'un De l'origine une le reconnoître Terre-neuve & la terre de des premiers ment; Labrador, l'autre le Cap-Breton & les Etablissemens oven côtes d'un pays que cet auteur Anglois dans l'Améform appelle Arembec; mais ce ne fut qu'un rique septens imple voyage de découverte, fans au-trionale.

ue du cune idée d'établissement.

oit pa Environ dix ans après, c'est-à-dire décour en 1536 (b) plusieurs particuliers firent quille un armement à Londres, pour aller de ue den nouveau découvrir les terres du nord nen'an de l'Amérique septentrionale: tant il ar l'An est vrai que ces terres continuoient ennglois, core d'être inconnues aux Anglois. Ils s, on furent réduits par la famine à la plus priete grande & à la plus triste extrémité; & eine la près des excès, que la nécessité même ne peut jamais autorifer, ils renconntam trèrent enfin un navire François, qui oger alloit en Terre-neuve, pour la pêche; de l'ails le pillèrent, s'en emparèrent, & s'en fervirent pour regagner l'Angleterre.

On ne s'étendra point ici sur les nafeilem vigations de Forbisher en 1576, 1577 feilem 1578 (c), fur celles de Davis en 1578, 1586 & 1587 (d), ni fur celles de Davis en 1585, 1586 & 1587 (d), ni fur celles de Cabot, les n'eurent pour objet que de cherfans qu'elles n'eurent pour objet que de cherches

REUVES.

ntât les

ale, (a) Tome III, p. 129. (b) Hackluyt, t. III. p. 129-jusqu'à 131. (c) Hackluyt, t. 111, p. 29 g jusqu'à 74. (d) Hackluyt, t. 111, p. 98 jusqu'à 111. (e) Purchass. t. V, p. \$17. veau mon

104 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des cher un passage par le nord-ouest pour Commissaires François. aller aux Indes, ce qui étoit l'ancien projet de Sébastien Cabot; & non de former aucun établissement en América.

depuis le voyage de Cabot en 1497, avant que l'on vît éclore en Anglettre aucun projet pour faire des plantitions & former des colonies en Amérique; & il s'en passa plus de cent, a vant que ces projets fussent suivais d'un contract de la contract

ne exécution durable.

Les premières tentatives des Anglois, pour établir une colonie en A. mérique, furent en conséquence de Lettres patentes de 1578 (a) accordés au Chevalier Humphrey Gilbert par la Reine E'lisabeth. Il y avoit cinq and qu'il les avoit obtenues, lorsqu'il fit un armement confidérable en 1583. dans le dessein de former une colonie au nord de la Floride (b). Il aborda à l'isle de Terre-neuve, où Hackluyt rapporte qu'on lui présenta un essai de mine dont il ne voulut point faire l'e preuve, afin que la nouvelle ne s'en répandît point parmi les François (c) qui étoient dans le voisinage.

### PREUVES.

(a) Lettres patentes de la Reine E'lisaboth di 11 juin 1578 Hackluyt, t. III, p. 135.

(b) Hackluyt, 2. III. p. 143 jusqu'à 165.

(e) Tome III. p. 154.

Le voyage du Chevalier Humphrey Arr. 1. De Porigine Cilbert ne fut point heureux; il essuya De Porigine De Porigin

abotens'évanouit.

LES

Il paroît que le Chevalier Humphrey re des Gilbert avoit en vûe de s'établir en nies et Terre-neuve; mais il s'éloignoit en cela le de de l'esprit & de la lettre de la Charte sent finqui lui avoit été accordée par la Reine

E'lisabeth: elle étoit à l'effet de détives decouvrir & de reconnoître des terres coloniéloignées; or l'isse de Terre-Neuve (a) confréquentée par les François. La rela-Gibertion rapportée par Hackluytne permet avoit a pas de révoquer en doute que le Ches, lonvalier Gilbert n'ait trouvé des navires ble a François à cette côte, lorsqu'il y abor-

er une da pour la première fois.

b). Il feroit difficile en effet de concecon levoir comment la Reine E'lisabeth aumanuroit pû interdire aux François de napoint leviguer à l'isse de Terre-neuve, & à
uvelle deux cens lieues de distance de l'ense Françoit où le Chevalier Gilbert auroit
formé ses établissemens, ainsi que le
portent les Lettres patentes; tandis
que les François étoient depuis longtemps en pleine & tranquille posses
include l'estre prouve bien évidemG 5
ment

res Francois. 4 Octobre

Mémoire des ment que le Chevalier Gilbert, en fe Commissai- proposant un établissement en Terreneuve, agissoit contre l'esprit des Lettres qui lui avoient été accordées par la reine d'Angleterre; mais son naufra1781

विष विश्वार

fair anni

meffaires

to Surp

hele Cher

MEDIES \*

Molug

Intrique

meléquence emeprife ness; & s'

miepour !

cherche der

ien eft re

ren de tem

it intiem

Toyages, C

entrent p

mi ont eu

a Amériqu

La 1584

an, qui

Flettes D

Min 1583.

ge déconcerta fes projets.

Lorfque Jacques Ier. \* accorda une partie de l'ifle de Terre-neuve en 1610 au Comte de Northampton; après s'être étendu dans les Lettres patentes qu'il en fit expédier, fur les principes qui permettoient d'établir des colonies dans les pays abandonnés, & qui n'étoient point occupés, il ajoûta néanmoins vers la fin de ces Lettres une claufe qui ordonnoit qu'on eût des égards & des ménagemens pour toutes fortes de personnes de toute nation qui fréquentoient cette isle pour la pêche, ce qui étoit plus conforme aux principes de justice & d'équité que les projets formés par le Chevalier Gilbert en conséquence de la Charte de la Reine E'lifabeth; quoiqu'on eût pû toutefois alléguer, contre la concelfion de Jacques Ier., qu'elle ne pouvoit, ni ne devoit s'exécuter au préjudice du droit des François, qui constamment étoient en usage de sécher tous les ans le poisson de leur pêche rul les François étoient depuis lo

## PREUVES

\* Lettres patentes de Jacques 1er. du 27 avril 1610. Harris, t. I. p. 861.

tt, fur les grèves de Terre-neuve, & d'y ART. I. faire annuellement les établiffemens De Poriging

nécessaires à cet effet.

ES!

Au surplus, il ne faut pas confon-mens des Anonna dre le Chevalier Humphrey Gilbert a-glois dans vec Adrien Gilbert, auquel la Reine feptentries E'lisabeth accorda en 1583 des Lettres nale. yetal patentes \* pour l'autorifer à tenter la découverte d'un passage à la Chine & span aux Moluques par le nord-ouest de Prin l'Amérique, & pour lui permettre de escol s'établir dans les terres & isles qu'il pourroit découvrir. Il ne fut fait en conséquence de cette Charte aucune entreprise pour former des établisseent mens; & s'il y eut alors quelque tenour w tative pour découvrir ce passage, qu'on cherche depuis si long-temps, le peu pour de succès est sans doute cause qu'il forme n'en est resté aucune trace. Ce fut ité peu de tems après, que Jean Davis en valler fit inutilement la recherche: mais ces Char voyages, comme on l'a déjà observé, ond n'entrent point dans l'ordre de ceux

er au en Amérique. En 1584, le Chevalier Walter Rawde leigh, qui fut par la suite un des Aem miraux d'Angleterre, commença à fai-

la m qui ont eu pour objet de faire des e pel plantations, & de former des colonies

## PREUVES.

du \* Lettres parentes de la reine Elifabeth du 6 février 1583. Hackluyt, t. III, p. 96.

des premiers

## 108 ME'MOTRES SUR LES

1,111

valler Ric

Rawlei

Heaux;

mberer

t que l'a

rette côte

ie les ram

Pen de te

e Chevalie

ier Gree

hi, fit une

in en 15

mans,

oni wil e

er Rawlei

habitans er

one les os

n'a jamais fi

evenus.

Les habi

étoient

ext, mais

a abandor

(a) Hacklus

Jan 13, 13,

(+) 1cem,

111814.

Mémoire des re des entreprises plus sérieuses & plus Commissaires fuivies pour former des établissements res François. dans l'Amérique septentrionale.

4 Octobre 1751.

Il obtint à cet effet des Lettres patentes de la Reine E'lisabeth (a) du 25 mars 1584; & dès la même année, il envoya deux navires sous le commandement des Capitaines Philippe Amadas & Arthur Barlow, tant pour reconnoître le pays, que pour s'assurer de la possibilité d'y établir une colonie.

Ces Capitaines (b) abordèrent à différentes isles, nommément à celle de Roanoke, située vers le 36° degré de latitude. Ils firent un rapport si avantageux du pays qu'ils avoient reconnu, qu'on lui donna le nom de Virginie, à l'honneur de la Reine E'lisabeth.

Ce nom est aujourd'hui restreint au pays qui (c) s'étend depuis le 37e. degré jusques & compris le 39e.: mais dans ces commencemens, la Virginie n'avoit point de limites déterminées. L'isse de Roanoke y étoit comprise, quoiqu'elle soit aujourd'hui dans les limites de la Caroline.

L'année fuivante, 1585 (d), le Chevalier

#### P R E U V E S.

(a) Lettres patentes de la reine Elisabeth du 25 mars 1584. Hackluyt, r. III, p. 243.

(b) Hackluyt, t. III. p. 246 jusqu'à 251.

(c) Smith, p. 21. (d) Hackluyt, t. III. p. 251 jusqu'à 264.

valier Richard Greenville, un des ART. I. principaux affociés du Chevalier Wal- De l'origine Lem ter Rawleigh, se mit en mer avec sept des premiers waisseaux; il arriva à l'isse de Roano-des Anglois ke, où il laissa cent huit hommes; ils dans l'Améune y tombèrent dans une si grande diset-rique septen-Phi te, que l'amiral Drake ayant touché trionale. à cette côte en 1586, ils le supplièrent de les ramener en Angleterre, & la

colonie fut abandonnée.

Peu de temps après cet abandon (a). deren le Chevalier Rawleigh y arriva en perfonne, & n'y trouvant aucun habitant, of de valier Greenville, qui venoit après port lui, fit une nouvelle tentative; il y laissa en 1586, les uns disent quinze hommes, les autres cinquante; mais quoi qu'il en foit, lorsque le Chevarem lier Rawleigh y envoya de nouveaux habitans en 1587, ils n'y trouvèrent que les os d'un seul homme, & l'on la n'a jamais sû ce que les autres étoient détem devenus.

Les habitans qu'on y laissa en 1587 (b) étoient au nombre de cent-dixfept, mais ils y furent en quelque sor-(d), te abandonnés: deux navires qui y

PREUVES.

E S.

Elifabet

(a) Hackluyt, t. III. p. 265 jusqu'à 282; &c 243 u/98'11 Smith , p. 13.

(b) Idem, t. III. p. 280 jusqu'à 288; & Smith, 1998 1 5 14.

Commissaires François. 4 Octobre

Mémoire des passerent en 1500 (a), trouvèrent l'isle de Roanoke des renseignemens qui leur firent connoître que la colo-1751. nie s'étoit transportée dans un autre endroit appelé Croatan ; mais une temrigge (epagepête qui survint, leur fit prendre laréfolution de retourner en Angleterre, fans faire une plus grande recherche de leurs compatriotes, dont on n'a iamais eu aucune nouvelle.

Depuis 1500, on laissa la Virginie jusqu'en 1607 fans y tenter aucun établissement nouveau; & meme il se pasfa un temps confidérable, sans qu'on v fît aucune navigation. Ce pays (b) resta enseveli dans l'oubli & l'obscurité. Enfin en 1602 (c) un Capitaine de navire, nommé Gosnoll, équipa un bâtiment à ses frais, il s'éleva au nord de la Virginie, & aborda la côte de l'Amérique à la hauteur de 43 degrés de latitude nord. Il en repartit la même année avec tout son équipage pour retourner en Angleterre, en sorte que ce voyage ne donna lieu à aucun établiffement.

L'année suivante, 1603 (d) la ville de Bristol fit équiper un navire sous les ordres du Capitaine Pring, qui abor\*

EUVE

(a) Idem, 1. III, p. 288 jusqu'à 295; & Smith, p. 15 & 16.

(b) Smith, p. 16. (c) Idem, p. 16 jufqu'à 11

(d) Idem, p. 18.

ahorá la ( me hauteu nis Qui I eterre, f de deux a

UNI

manages q 1173, (B') menies qu erres pa 100 (0) & Elle fit i

re de lunes in 1607 ( roffir, to par leu

decembre I

(a) Smith (1) Lettres

chent plu

16si, rapport 1.1117, &

Dimmil a (4) Smith

aborda la côte de l'Amérique à la mê- ART. I. me hauteur que le Capitaine Gosnoll, De l'origine mais qui revint pareillement en An-des premiers Etablisse. gleterre, sans avoir tenté d'y former mens des Ana aucun établissement. Il en fut de mê-glois dans me (a) d'un navire qui partit de Lon-feptentrie-dres deux ans après, en 1605.

e ren - Ce fut fur les représentations que fit nton le Capitaine Gosnoll (b) de tous les avantages qu'on pourroit retirer de ces la pays, qu'il se forma enfin deux Compagnies qui obtinrent de nouvelles meil Lettres patentes de Jacques Ier, en , in 1606 (c). & dont l'une tenta de nou-Cen veaux établissemens en Virginie avec ocende Compagni

plus de succès. P

itaine Elle fit partir trois navires, le 9 quipu décembre 1606, fous les ordres du Caleval pitaine Newport. Ils arriverent, après le une longue navigation, dans la riviède re de James en Virginie, au mois de parti juin 1607 (d), & ils y bâtirent la prequipa mière ville de cette colonie. Ces nouen veaux habitans eurent beaucoup à à aun fouffrir, tant de la part des Sauvages, que par leur propre conduite; ils pro-(d) jetèrent plusieurs fois de retourner en navi

# Pring PREUVES.

(a) Smith, p. 18 jusqu'à 20. (b) Idem, p. 41. (c) Lettres patentes de Jacques Ieradu to avril 1606, rapportees par extrait dans Purchafs. t. IV, les Commissaires de Sa Majesté Britannique. p. 1687, & communiquées aussi par extrait par

(d) Smith , p. 41 jusqu'à 44.

E S.

Commissaires François. 4 Octob.

1751.

Mémoire des Angleterre (a): mais ayant reçû tous les ans des renforts & de nouveaux secours, cette colonie, non seulement fe maintint, mais elle est devenue trèsflorissante. C'est la plus ancienne de toutes celles que les Anglois possèdent aujourd'hui en Amérique.

pêr jûr atê

ne préfui

ae tout

dit appar

Princes s'

arant eux Ce fut

nier entre

viralport

de Sagahac

ours: ma

evoient fo

rile & mon empli de y

mara ce

# laith , p

(a) Smith

Im. I.

Par la Charte de 1606 (b), les limites en étoient restreintes à des bornes assez étroites; à 50 milles de distance le long des côtes, nord & fud, du premier lieu de leur établissement, entre le 34e. & le 41e. degré de latitude, & 100 milles dans l'intérieur du pays.

Cette même Charte accordoit à une feconde Compagnie, qu'on appeloit la Compagnie de Plymouth, la faculté de former des établissemens entre les 38°. & 45°. degrés de latitude, avec les mêmes clauses; c'est-à-dire, qu'elle jouiroit le long des côtes, suivant leur gisement, de l'espace de 50 milles de chaque côté du premier établissement qu'elle y feroit, & dans l'intérieur du pays de 100 milles. Cette seconde concession & la première, furent faites au furplus pour n'avoir lieu que dans le cas seulement où les pays que l'on entreprendroit d'établir ne servient occupés

## EUVE

(a) Smith, p. 46. (b) Lettres patentes de Jaques Ier. du 10 avil 3606.

pes par aucune Puissince Chrétienne On ART. I. ne présumoit point dans cette Charte De l'origine que tout le continent de l'Amérique des premiers dut appartenir aux Anglois, si d'autres mens des An-Princes s'en trouvoient en possession glois dans avant eux.

veau

enue cienn

polk

, les

ent,

rdoit

appu

a facul

ntrek

avecle

o mile

In (1)

Ce fut le Chevalier Popham, Chef nale. leptentriode Justice en Angleterre, qui le premier entreprit de former un établisse-

ment dans la concession de la Compagnie de Plymouth. Il y envoya en 1607 le Capitaine George Popham \*, qui y transporta quarante-cinq habitans: ils s'établirent à l'entrée de la rivière de de Sagahadock. On expédia en 1608 deux navires pour leur porter du secours; mais les rudes extrémités qu'ils avoient souffertes, déterminèrent la

colonie à retourner en Angleterre. C'est ainsi que la première colonie vanta établie dans le pays qu'on a appelé depuis la nouvelle Angleterre, prit naiflance, & finit dans le cours d'un an. Le pays fut regardé comme froid, stérile & montagneux, comme un désert ent rempli de rochers (a); & il ne fut plus question d'y établir aucune colonie, jusqu'à ce que Jean Smith en fit revivre le projet. On se proposa alors d'en faire l'établissement moins nord que le

PREU

\* Smith, p. 203, 204. (a) Smith, p. 204. Tom. I.

114 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des premier, qu'on avoit été forcé d'aban-

Commissai- donner.

4 Octob.

1751.

Le premier voyage de Smith fut en 1614 (a); il fit une carte du pays, & l'appela la nouvelle Angleterre. C'est là l'origine & l'époque de ce nom; mais comme il étoit étoussé par le nom de Canada, ainsi qu'il l'observe lui-même, il présenta sa carte au Prince de Galles, en le suppliant de changer les noms du pays, en noms Anglois.

plat, fans

tentes qu'i

orverain

hoire mo

ntes cell

elle Angli

edement ede Plym

here de

nt de N

Maine,

en aujou linctes,

ine de N

d & New

tenin po

la Provi

In 1629

ane arriv

(1) Salmo

( ) Idem

Smith se borna dans son premier voyagé à faire un commerce lucratif (b), & n'entreprit aucun établissement. Le premier de tous n'eut lieu que quelques

années après, en 1620.

L'Angleterre étoit alors divifée par des factions de religion; nombre de Puritains se retirèrent d'abord en Hollande; mais ne se plaisant point (c) dans le lieu qu'ils avoient choisi pour leur asyle, ils repasserent dans leur patrie en 1620, & s'y embarquèrent pour la nouvelle Angleterre. Ils obtinrent des lettres du Roi pour autoriser leur établissement, qu'ils firent dans un endroit appelé la nouvelle Plymouth, situé à 42 degrés de latitude nord; ils se choisirent un Gouverneur, & se firent une forme de gouvernement telle qu'illeur plut,

## PREUVES.

(a) Smith, p. 204 & 205.

(b) Idem, p. 204. (c) Salmon, t. III, p. 533.

plut, sans avoir égard aux Lettres pa- ART. It tentes qu'ils avoient obtenues de leur des premiers public souverain: c'est au moins la manière E'tablisse.

And dont le rapporte Salmon (a) dans son mens des Anagle histoire moderne.

Pamerique

Cette colonie a été la première de fententique toutes celles qui forment aujourd'huinale, il loi ce qu'on appelle ordinairement la noutre velle Angleterre; elle comprend, non tele feulement les établissemens de la noutre velle Plymouth, mais aussi ceux de remir la baye de Massachuset, de Connectique de Maine, de la nouvelle Hampshire, que de Rhode-Island, & de la Providence.

Ces différens établissemens ne forment aujourd'hui que quatre colonies distinctes, favoir, celle de la baye de Massachuset, qui comprend en même temps la nouvelle Plymouth & la proissem & de New-haven, qui n'en forment qu'une seule; la nouvelle Hampshire; colonie & ensin pour quatrième, Rhode-Island issem & la Providence (b).

En 1629, une flotte partie d'Angleouth, terre arriva, dans l'étendue de la condisse un endroit qu'ils appelèrent Salem; &
telle ils y bâtirent une ville (c). L'année
fui-

PREUVES.

E S.

(c) Idem, t. III, p. 537. H 2

<sup>(</sup>a) Salmon, t. III, p. 533. (b) Salmon, t. III, p. 517. (c) Idem, t. III, p. 537.

116 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des suivante, une nouvelle flotte étant arcommissaire rivée à Salem, on fit deux nouveaux
res François établissemens, l'un à Dorchester, & l'autre à Charles-Town, sur les bords de
la rivière Charles: mais les habitans
de Charles-Town observant que l'autre côté de la rivière étoit dans une
situation plus favorable, ils en dépossédèrent, sans forme de procès, un
Ministre de l'église Anglicane qui y
avoit construit une petite maison, &
ils y bâtirent en 1630 leur ville capitale, à laquelle ils donnèrent le nom de

Boston (a).

La Charte que le roi d'Angleterre accorda à cette colonie le 4 mars 162;
(b), en fixe les limites à trois milles au nord de la rivière de Merimack, & à trois milles au sud de la rivière de Charles; & elle les étend du côté des terres, jusqu'à la mer du sud; mais l'on ne croit pas devoir s'arrêter à démontrer qu'à ce dernier égard, elle est il-

lusoire.

En 1636, se sit l'établissement de la colonie de Connecticut, par un détachement de la baye de Massachuset; & en 1637, les habitans qui s'y transportèrent d'Angleterre furent en si grand

## PREUVES.

(a) Salmon, t. III, p. 537 & 538. (b) Neal, t. III, p. 210; & Salmon, t. III, p. 536. grand norm
coincie à
Ces tram
ables, qui
hai d'Angl
alon ne f
in prétence

is mécond is mécond le le point Comwel 1 de fur la 1 Vers le m mobile de

ins 1637, ins ie mir ie Ham ie Maine, ie Maffach Enin en novelle A riem, &c

nest d'Ang feur à fe lie forma frat l'acq

P Neal, Neal, Salmor Videm,

grand nombre, qu'ils établirent une ART. I.

colonie à New-haven (a).

étant

HOUVE

1,8

bord

habi

que dans

end

roce

ane

mailo

illea

le m

Angle

4 man

troisi

erima

a rivit

du chi

d; mai

er ad

elle

ement

ar un

**Taffact** 

ui s'y

urent

E S.

138.

almon

De l'origine Ces transports devinrent si considé-des premiers rables, que la même année 1637, le mens des An-Roi d'Angleterre les défendit, à moins glois dans qu'on ne fût muni de sa permission. septentrio-On prétend que les principaux chefs nale, des mécontens, qui fomenterent la rébellion contre Charles I., étoient alors fur le point de s'y transporter; & que Cromwel lui-même étoit déjà embar-

Vers le même temps que s'établit la colonie de New-haven, c'est-à-dire vers 1637, quelques particuliers Anglois se mirent en possession de la nouvelle Hampshire, & de la province de Maine, situées au nord de la baye

de Massachuset (c).

qué fur la Tamife (b).

Enfin en 1639, les Puritains de la nouvelle Angleterre, peu d'accord entr'eux, & exerçant contre quelquesuns de leurs membres, de plus grandes févérités que celles dont ils s'étoient plaints de la part du gouvernement d'Angleterre, en obligèrent plusieurs à se réfugier à Rhode-Island, où il se forma une nouvelle colonie. Ils firent l'acquisition du Continent, situé

## PREUVES.

(a) Neal, t. II, p. 329 & 330; & Salmon, 2. III, p. 539.

(b) Salmon, tome III, page 539. (c) Idem, tome III, page 539.

## 118 ME'MOIRES SUR LES

Mémoire des vis-à-vis de leur établissement, & ils Commissair y bâtirent les villes de la Providence res François.

4 Octob. & de Warwich (a).

1751.

On voit par l'exposé de ces faits, que les premières navigations des Anglois n'eurent point pour objet d'établir des colonies en Amérique; mais feulement de chercher un passage aux Indes orientales par le nord-ouest.

némpe f

titules

Edre co

图 图 图

Cotatrio

Oll'on p

Reppois ,

ment pour

Brotes de

ow le lang

de Basque

certaine qu

ne celle d

ione att

# 1 Elcarbo

Qu'avant 1585, aucun Anglois n'avoit tenté de former une habitation

en Amérique.

Que les premières entreprifes de cette nature ayant échoué, le projet en avoit été abandonné pour plusieurs années.

Que la Virginie, la première & la plus ancienne des colonies Angloifes, n'a commencé à s'établir qu'en 1607.

Que le nom de la nouvelle Angleterre n'a commencé à exister qu'en 1614, & que le premier établissement

n'y a été fait qu'en 1620.

Que l'époque de la naissance de la fameuse colonie de la baye de Massachuset, n'est que de 1629, & la fondation de Boston, de 1630; & que le surplus des colonies de la nouvelle Angleterre sut établi de 1630 à 1639.

On ne parle point de l'établissement des autres colonies Angloifes de l'A-méri-

P R E U V E S.
(a) Salmon, some III, p. 540 & 541.

nérique septentrionale: elles sont pos- ART. II. térieures à celles dont on vient de De l'origine rendre compte, & n'ont aucun rap-E'tablisseport à la discussion présente.

8

nt,

Ovid

cest

bjet d que; affage d-ouel

ngloi

e proj

u'en if

elle h

y sth

François dans l' Amérique

ART. II, De l'origine des premiers E'ta-septentrioblissemens des François dans l'Amérique nale. septentrionale.

CI l'on peut ajoûter foi à l'Escarbot qui a été en Amérique en 1606, & par conféquent avant que les Anglois y eussent formé aucun établissement, il y avoit plufieurs fiècles \* que les Dieppois, Malouins, Rochelois, & autres mariniers François, fréquentoient pour la pêche le Grand-Banc & les côtes de Terre-neuve. Il observe que le langage des premières terres de cette partie de l'Amérique, est moitié Basque, ce qui seroit une preuve certaine qu'il y avoit long-temps que les Bafques y naviguoient: & l'on feroit en droit de présumer que l'époque en doit être beaucoup plus ancienne que celle du voyage de Sébastien Cabot.

On a vû que les Anglois ne firent aucune attention aux découvertes que cet étranger fit sous leur pavillon. Il leur fit connoître qu'il existoit un con-

PREUVES.

\* L'Escarbot, p. 227 jusqu'à 2290 H 4

Commissaires François. 4 Octobre 1751.

Mémoire des tinent entre les mers de l'Europe & celles des Indes; il ne leur appritrien au delà; & il fe passa trente ans avant qu'aucun navire de cette nation en treprit de naviger vers ces nouvelles terres.

TIMI

hot (1). 1

8 invit

OWNERCEN

ele: &

ou la pri

Indeterre.

isoll aw

tet des color

Monepriso

Remand E

y former des

mencerent as

En 1534,

momut la 1

the golfe-

a fecond ve

PI

Fiftes chr

Pag 11 (6)

( lates chr

1. II; & l'Esca

Tandis que cette navigation étoit négligée & abandonnée par les Anglois, la pêche fur le Grand - Banc & fur les côtes de Terre-neuve, du continent voisin, & de tout le golfe Saint-Laurent, étoit, dès 1504 (a), commune & familière, non seulement aux Basques, mais encore aux Bretons & aux Normands. On leur doit l'établife fement d'une pêche, dont les autres nations ont, par la fuite des temps, partagé le bénéfice avec les François,

En 1506, Jean-Denys de Honfleur (b) publia une carte des côtes de l'ille de Terre-neuve & des environs; & l'an 1508, l'on vit en France un Sauvage du Canada, qu'un pilote de Diep-

pe v avoit amené.

Le premier de tous les voyages que l'on ait fait à l'Amérique septentrionale, dans la vûe d'y former des établiffemens, est sans contredit celui du Baron de Lery & de Saint-Just, en en 1518; il avoit, comme dit l'Efcar-

#### EUVE S.

(a) Fastes chronologiques du nouveau monde, P. 13.

(b) Ibidem.

aron bot (a), le courage porté à bautes choses, appin & desiroit s'établir par delà, & y donner De l'origine and commencement à une babitation de Fran-des premiers cois. Il débarqua du bétail à l'isse de mens des Sable; & l'on remarquera en passant François dans que les Anglois n'en ont transporté l'Amérique pour la première fois à la nouvelle nale, Angleterre, que plus de centans après,

nd. Ba en 1624 (b).

Quelques années après le voyage du golfe Baron de Lery, le Roi François Ier. fit (4) reconnoître les côtes de la Floride par lenn Jean Verazzan (c). Il y fit trois vo-Bren yages successifs en 1523, 1524 & 1525, oit le & il périt dans le dernier, avant que t les d'avoir pû mettre en exécution les prodes tijets qu'il avoit formés pour y transpores Inter des colonies.

de Ha On ne donne que le nom de projets ôtestà l'entreprise du Baron de Lery, & à nimcelles de Verazzan; ils ne débarquence arent aucun Européen en Amérique pour otedby former des habitations, & n'y com-

mencèrent aucune colonie, quoiqu'ils

voyagen eussent conçu le dessein.

eptem En 1534, Jacques Cartier Malouin, des reconnut la plus grande partie des côlit ches du golfe Saint Laurent; mais dans int lan fecond voyage qu'il fit en 1535, il dit l

## PREUVES.

(1) Fastes chronologiques du nouveau monde, oureal Page 21. (b) Salmon, tom. III. p. 536. (c) Fastes chronologiques du nouveau monde,

. 18; & l'Escarbot, page 225. H 5

4 Octobre 1751.

Mémoire des hiverna en Canada, fit alliance avec Commissai- les Sauvages, bâtit un fort, & prit res François, possession du pays (a). C'est là l'époque des premières tentatives réelles que firent les François pour former des habitations dans le Canada.

En 1540, François ler. fit fon Lieutenant général ès Terres-neuves du Canada, Hochelaga, Saguenay & autres, François de la Roque sieur de Roberval; il lui fit délivrer une Commission le 15 janvier de la même année (b), pour habiter lesdites terres, y bâtir des forts, & y conduire plufieurs familles. Jacques Cartier fut nommé, par des Lettres du 17 octobre suivant (c), capitaine général de cinq vaisseaux qui furent employés à cette expédition; ils arriverent en 1541 au Cap-Breton, où ils se fortisièrent, & formèrent un premier établissement (d).

La rigueur du climat empêcha le fuccès de ces premières entreprises. On projetta alors des établissemens vers

### PREUVES.

(a) Fastes chronologiques du nouveau monde, pag. 20 & 21; & l'Escarbot, pag. 304, 308, 333 E: 373.

(b) Cette commission est rappelée dans des lettres patentes du 12 janvier 1598, en faveur du

fieur de la Roche. L'Escarbot, p. 408.
(c) Commission de François Ier, à Jacques Cartier pour l'établissement du Canada. L'Escarbot, 2. 397.05

(d) Fastes chronologiques du nouveau monde, p. 22, l'Escarbot, pag. 401.

afort à p

1/817

D 1588, nd, par le

> de latite ann B 1508 . inle Can

tene, Lab

de lare, Non

i bleschron Marbot Tipez lad 408;

LIMITES DE L'ACADIE. le fud, dans la Floride. Jean Ribaud ART. 17. en visita les côtes en 1562, & il bâtit De l'origine un fort à peu de distance de l'endroit des premiers où est aujourd'hui Charles-Town, ca-mens des pitale de la Caroline. René de Lau-François dans donniere y bâtit un nouveau fort en l'Amérique 1564: les Éspagnols détruisirent cet é-nale. tablissement dans sa naissance (a).

En 1588, il y eut de nouveaux pro-Robe iets formés pour l'établissement du Canada, par les neveux de Jacques Car-tier; ils obtinrent à cet effet des Lettres patentes du Roi, du 14 janvier

de ladite année (b).

réelle

nerde

es dul

tres,

ar de En 1598, le Roi accorda au fieur de (1) la Roche des lettres de lieutenant général en Canada, Hochelaga, Terreneuve, Labrador, rivière de la gran-Bre de baye, Norembegue & terres adjacenrent tes (c). Il aborda d'abord à l'isle de Sable, où il débarqua quelques-uns de fes gens; & en étant parti pour chercher quelque bon port en la terre ferlem me, il fut surpris à son retours vers l'ise de Sable, d'une tempête qui le I reconduisit en France; les gens qu'il avoit débarqués à l'isle de Sable y reftèrent l'espace de cinq ans, où ils profitèrent des bestiaux qui y avoient été

PREUVES. (a) Fastes chronologiques du nouveau monde p.24.

(b) L'Escarbot, p. 403 & 404.

<sup>(6)</sup> Voyez ladite Commission rapportée par l'Escarbot, p. 408; & le succès de l'entreprise, p. 406 6 407.

Mémoire des Commissaites François. 4 Octobre

Mémoire des laissés quatre-vingts ans auparavant par

iet des ét

day que

in & p

malemen

fer de P

en Améric

nen étal

mal ne n

orl a été

Les letti

de Monts

1/19, c'eff

twite le m

due non fe

core les con

de latitude ,

Des 1604

former un

e fa conce

no les fieur

(a) Chample

Hilem, F

19 Lettres (

plantage 10

commissai- le sieur Baron de Lery.

Jusques ici toutes les tentatives faites par les François pour habiter l'Amérique septentrionale, n'y avoient produit aucun établissement permanent. Il y eut une nouvelle tentative infructueuse en 1599, par le sieur Chauvin. Il sit un petit établissement à Tadoussac, dans le sleuve Saint-Laurent, à quatre-vingt-dix lieues de son embouchûre; le lieu qu'il avoit chois y étoit si peu propre, que cette colonie n'eut pas un succès plus heureux que les précédentes (a).

A la mort du fieur Chauvin, le Commandeur de Chaste obtint des Lettres du Roi pour l'établissement du Canada; & en 1603, il engagea (b) le fieur Champlain qui a été le fondateur & l'historien de cette colonie, à y sai-

re un premier voyage.

Le Commandeur de Chaste mourut la même année; les projets d'établiffemens furent alors repris & suivispar

le sieur de Monts.

Il avoit fait un premier voyage pour fon plaisir en Canada avec le sieur Chauvin; le climat lui parut si rigoureux à Tadoussac, qu'il forma le pro-

## PREUVES.

(a) Champlain, première partie, p. 34 justique 37. (b) Idem, p. 38 jusqu'à 41.

ES

ravan

atives

euesd

us ha

tintde

ment di gagea le fon

nie,

E S.

jet de s'établir plus vers le midi (a), ART. II. dans quelque pays où l'air fut plus Del'origine doux & plus agréable. Il affocia prin-des premiers cipalement à son entreprise le sieur de mens des Poitrincourt. (h). L'Escarbot que le François dans sieur de Poitrincourt amena avec lui septentrioen Amérique (c) à son second voya-nale, ge en 1606, a fait l'histoire de ces premiers établissemens, dont il a été comme témoin oculaire, puisque Portroyal ne fut fondé qu'en 1605, & qu'il a été un des principaux instrumens (d) des premiers progrès de cette colonie.

Les lettres de lieutenant général pour le Roi, accordées au fieur de Monts (e), sont du 8 novembre 1603, c'est le premier titre où l'on trouve le mot d'Acadie; le Roi lui concéde non seulement ce pays, mais encore les confins, depuis le 40me degré

de latitude, jusqu'au 46 me.

Dès 1604, le fieur de Monts fit l'exets de pédition de deux navires, l'un destiné à former un établissement dans les lieux de sa concession, où il s'embarqua avec les fieurs Champlain & de Poitrin-

court;

### REUVE

(a) Champlain, première partie, p. 42. (b) L'Escarbot, p. 432. (c) Idem, p. 502.

(d) Idem, p. 545 jusqu'à 548. & pays circonvoifins, pour le fieur de Monts, du s novembre 1603. L'Escarbot, p. 417.

## ME'MOTRES SUR LES

Mémoire des court; l'autre fous les ordres du fieur commissai- de Pont-Gravé, destiné principalement res François. pour la traite des Pelleteries.

4-Octob. 1751.

Ce dernier navire fit voile vers Canfeau, & le long de la côte, vers l'ise de Cap-Breton; & le premier (a) prit fa route plus aval, vers les côtes d' Acadie.

Le 6 mai 1604 (b), ils atterrèrenten effet sur les côtes d'Acadie au Portroffignol; de-là cotoyant & découvrant les terres, ils arrivèrent à un autre port qu'ils appelèrent le Port au mouton. Ils gagnèrent ensuite le cap de Sable, & firent voile pour aller à la baye de Sainte-Marie. On leva les ancres pour aller reconnoître une grande baye, qu'ils appelèrent la baye Françoise, où se trouve un passage pour entrer dans un port que le fieur de Monts, à cause de sa beauté, appela le Portroyal; le fieur de Poitrincourt trouva ce lieu tellement à fon gré (c), qu'il en demanda la concession pour s'y retirer avec fa famille.

Au sortir de Port-royal, ils allèrent reconnoître les Mines; & traversant la baye, ils arrivèrent à la rivière Saint-Jean le 24 juin. Quittant ensuite la rivière Saint-Jean, ils vinrent en suivant la côte, à l'entrée d'une rivière, où ils s'e.

## REUVE

(a) Champlain, Iere. partie, page 43,

(b) L'Escarbot, p. 432 jusqu'à 439. (6) L'Escarbot, p. 440.

s'thelire antière entite c

and avoi

net que la DI TOU TOU

T prépare (a) L'Elcarl

Thes c A 21; Cham

(1) L'ECOT

s'établirent dans une petite isle, qu'ils ART. II. appelèrent Sainte-Croix; & ce nom s'est De l'origine ensuite communiqué à la rivière (a). des premiers ensuite communiqué à la rivière (a). L'absisse.

e ven La situation de Sainte-Croix n'ayant mens des point été trouvée avantageuse, on se François dame détermina à former une nouvelle ha-septentrioterd bitation à Port-royal (b); c'est ce qui nale.

term fut exécuté en 1605.

ES.

nt en l

E S,

ie au Les côtes qui font actuellement celdem les de la nouvelle Angleterre, furent man reconnues & visitées (c), en la même aum année 1605, par le fieur Champlain. mde Il alla jusqu'au cap Malebarre, où il la planta une croix, & prit possession du sance pays au nom du Roi. L'année suivanande te, en 1606, le sieur de Poitrincourt, Im après avoir laissé l'Escarbot à Portpour royal, pour suivre tous les travaux de de Mr l'habitation, visita de nouveau ces côtes ela | (d); il y fit cultiver un parc où l'on fema count du bled, & l'on planta de la vigne (e).

re() Il est assez singulier que la même année que Jacques I.er disposoit de ce pays par une Charte de 1606 en cas pays par une Charte de 1000 en cas de nouvelle Angleterre existât, les françois y défrichassent des terres pour

s'y préparer une habitation.

## PREUVES.

(a) L'Escarbot, p. 441 jusqu'à 444. (b) L'Escarbot, p. 495 & 496.

(c) Fastes chronologiques du nouveau monde, 18 95; & l'Escarbot, p. 491.

(d) L'Escarbot, p. 553. (e) Idem, p. 557.

## 128 ME'MOIRES SUR LES

LINIT

En Izada

apar les

chemins (

is Port-1

Tit, C

do dans

coldy, on

on i

and thouff

mon'en

; ceu

det ou m

collemen

contra la c

In I.

Mémoire des Le fieur Champlain repassa en Fran-Commissaice en 1606, & retourna en Canada en ses François. 1607. Il y fonda Québec en 1608 \*.

1751.

Les faits que l'on vient de rapporter déterminent, tant les différentes époques des entreprises faites par les François pour former des plantations en Amérique, que celles des établissements qui y subsistent encore aujourd'hui

On a vû que leurs navigations y sont fort anciennes, & il n'en faudroit d'autres preuves que ce qui est rapporté par les auteurs Anglois. L'article précédent fournit plusieurs exemples de la rencontre faite de navires François, par les premiers navigateurs Anglois qui ont été pour reconnoître ou pour

habiter ces mêmes pays.

L'époque du premier projet formé
par les François pour un établissement
en Amérique, est celle de l'entreprise
du fieur Baron de Lery, en 1518. L'époque du premier projet de pareille
nature formé par les Anglois, n'est
que soixante cinq ans après, en 1583,
lorsque le Chevalier Humphrey Gilbert alla reconnoître l'isse de Terre-

neuve.

Le premier débarquement d'habitans
François pour tenter un établissement
en Amérique, a été en 1535 par Jac-

P R E U V E S. \* Charlevoix, tome I, p. 120 & 121.

LIMITES DE L'ACADIE. 129 fan ques Cartier, lorsqu'il fit bâtir un fort

Cam en Canada, & qu'il prit possession du De l'origine n 160 pays.

Le plus ancien transport d'habitans mens des e ram fait par les Anglois pour former des François dans habitations dans l'Amérique septentrio- l'Amérique tion nale, n'a été que cinquante ans après septentrioen 1585, lorsque le Chevalier Rawleigh fit débarquer environ une centaiation ne d'hommes à l'isse de Roanoke.

Les premiers établissemens solides est faits par les François, & qui aient sublisté, ont été ceux de la côte des Etchemins en 1604, transportés de-

res puis à Port-royal en 1605.

Es

Le premier de tous les établissemens faits par les Anglois, a été celui de Virginie, qui n'a commencé qu'en 1607, dans des limites d'abord assez étroites ; ceux de la nouvelle Angleterre ont été de beaucoup postérieurs: lorsque Smith fut reconnostre le pays n 151 en 1614, on ne le connossiont que par des noms François; & il rapporte, comme on l'a déjà dit, que celui de glois n'y commencerent des établissemens qu'en 1620, à la nouvelle Plymouth; ceux de la baye de Massa-chuset ou nouvelle Angleterre proprement dite, ne sont que de 1629, Wingt - cinq ans après les premiers établissemens faits par les Fransiçois sur la côte des Etchemins; & la Kul Tom. I.

des premiers Etabliffe-

Commissaires François. 4 Octobre.

Mémoire des fondation de Québec capitale du Canada, qui est de 1608, est de vingtdeux ans antérieure à celle de Boston. Seigns !

( The last

algeria.

T A pren

L contro

100to 16

of one ha

21619. f

Lital, &

tu mei

Les deux

a please r

moer apre

les des

we aient la antérie

me partie

(a) Chample

qui n'est que de 1630. 1751.

Ainst, soit que l'on considère les projets, les tentatives infructueuses. & les entreprises suivies de succès: dans tous les cas, les François ont été antérieurs aux Anglois dans l'Amérique septentrionale.

Il est donc prouvé par une suite de faits incontestables, que l'opinion contraire est un faux préjugé & une fran-

che illusion.

C'est néanmoins ce préjugé qui a fervi de base aux prétentions de quelques écrivains Anglois sur le continent de l'Amérique septentrionale, & qui a été le prétexte de plus d'une entreprife formée, foit en pleine paix, foit du rant la guerre\*, contre les possessions des François: préjugé qui pèche également dans le droit & dans le fait, & qui cependant ne laisse pas que d'influer encore aujourd'hui dans les difcussions qui ont lieu entre les deux nations. On aura occasion de s'en convain.

### PREUVE

\* Voyez une lettre de M. Nicholfon, du 3 00tobre 1710, à M. de Subercase commandant à Port-royal; & un manifeste que M. Hill se proposoit de répandre en Canada en 1711. (se trouve fous No. 54. au tome 2d. la 3e. partie des Pieco justificatives.)

LIMITES DE L'ACADIE. 131 vaincre par l'examen du Mémoire des ART. 111. Commissaires de Sa Majesté Britanni- Révolutions arrivées dans Préfident & le Confeil de la nouvisipo

lamba fla jun & duorny dans les pays

ART. III. Révolutions arrivées dans l'A-jusqu'à la cadie & dans les pays circonvoisins, paix d'U-jusqu'à la paix d'Utrecht.

L'A première entreprise des Anglois contre les possessions de la France dans l'Amérique septentrionale, est de l'année 1613(a) (moisser el opaismos)

ES

t de deBi

de fr çoisa ans !

ine fi

opini

1711

partie il

Le fieur de Saussaye avoit commencé une habitation vers la rivière de rem Pentagoet sur la côte des Etchemins. Ons Les Anglois de la Virginie l'affaillirent led en 1613, sous les ordres du Capitaine nale, Argall, & la ruinèrent. Ils démoliune rent pareillement les bâtimens qui épain toient à Sainte-Croix, pillèrent Portesm royal, & en enleverent une partie des ind habitans (a). The same are surremen

ansle Les deux nations étoient cependant oas en pleine parx. Pourroit-on se perdans fuader, après tout ce qui a été exposé e las dans les deux articles précédens, que de les Anglois pour justifier cette entreprise, aient prétendu qu'ils étoient établis antérieurement aux François dans cette partie de l'Amérique, & que les François avoient envahi leurs limites? C'est M. B. Danie

PREUVES

(a) Champlain, Ire. partie, p. 104. jufqu'à 1095

Mémoire des Commissaires François. 4 Octobre

C'est néanmoins ce que l'on trouve dans une relation faite en 1622 par le Président & le Conseil de la nouvelle Plymouth, & qui est adressée à Charles Ier., lorsqu'il n'étoit encore que Prince de Galles.

hent at

oils fre

mine, n

anviere d

letvrai

enement.

te repréhe

Us one

H Monna

in avec

& Poitrine

noit laiffés

Tandis qu

( Chample

(1) Carleyo

Cette relation rapporte d'abord les tentatives infructueuses par le Chevalier Popham en 1607, & l'abandon de cette colonie l'année suivante.

Nos gens ayant abandonné la colonie. (continue la relation) (a) les François se prévalurent immédiatement de cette occasion pour s'établir dans nos limites; ce qui avant été connu en Virginie, après avoir considéré avec prudence & maturité tous les inconvéniens de les laisser s'établir dans ces pays, on envoya le Capitaine Samuel Argall avec une commission pour les déloger, ce qu'il exécuta avec beaucoup de discrétion, de jugement, de valeur & de dextérité; car ayant saisi les forts qu'ils avoient construits au mont Mansel, d Sainte-Croix & à Port-royal, il en emporta le canon, surprit leur navire, leurs bestiaux & autres provisions, au grand

avantage de la Virginie où il les transporta. Si l'on se rappelle que les établissemens des François dans cette partie de l'Amérique sont antérieurs aux tentatives infructueuses que les Anglois

PREUVES.

() Purchais, tome IV , p. 1828.

firent fur les côtes de la nouvelle An- ART. III. gleterre en 1607; qu'ils le sont pareil- Révolutions lement aux tentatives plus heureuses l'Acadie qu'ils firent la même année en Virgi-dans les pays nie, la plus ancienne de toutes leurs circonvoisins, colonies; que la Virginie, dans son jusqu'à la origine, ne devoit s'étendre qu'à cin trecht, le quante milles, ou dix-sept lieues enband viron de distance de leur premier établissement; si l'on considere enfin que la rivière de Pentagoet en étoit à plula h fieurs centaines de lieues: comment de concilier la vérité & la justice avec les allégations du Président & du Conseil ginit, de la nouvelle Plymouth?

Il est vrai que bien loin que le gouvernement d'Angleterre ait approuvé Canin l'action du Capitaine Argall, il y a tout him lieu de présumer (a) qu'elle y fut trou-

chem vée repréhenfible.

n to

22 DI

HOW

ncore

'abort

ite.

urs aw les Au

Dès que ce Capitaine eut commis fon les hostilités dont on vient de parler. il retourna en Virginie (b); quelques al, habitans qui s'étoient refugiés dans les bois avec les Sauvages, se remirent en possession de leurs terres. Le sieur de Poitrincourt, qui y revint en 1614, es try retrouva une partie de ceux qu'il y cette avoit laissés (c).

Tandis que les François étoient ren-

PREUVES. (a) Champlain, Ire. partie, p. 111. (b) Idem, p. 109.

(6) Charlevoix, tome I, p. 408.

Commissai-4 Octobre

Mémoire des trés en pleine possession de ce pays, qu'en outre ils y jouissoient publique. res François ment & notoirement de l'une & de 1751 Pautre rive du fleuve Saint Laurent, où jamais personne n'avoit rien prétendu, le Roi d'Angleterre, par des Lettres (a) du 10 septembre 1621, difposa d'une grande partie de ce territoire sous le nom de nouvelle E'cosse, en faveur du Chevalier Guillaume Alexandre, depuis Comte de Sterling.

On ne doit pas omettre d'observer qu'il y ajoûta, ainfi que dans les Lettres de 1606, pour la Virginie, la clause, autant que le pays servit vacant ou babité par des Payens. Cette clause, dans le fait, annulloit la Charte qu'il accordoit; ce pays ayant été occupé par les François dès 1604, & depuis

constamment habité.

Par cette Charte, le Roi d'Angleterre décrit les limites de ce qu'il avoit intention de concéder, & y dénomme une partie des pays qu'elles renferment, of aggregate asl of

Elles commencent au cap de Sable, s'étendent vers la baye de Sainte-Marie, traversent la grande bave entre le pays des Souriquois & des Etcheof one at mins,

REUVE

(a) Lettres patentes pour la nouvelle E'cosse, du to septembre 1621, communiquées par les Commissaires Auglois, sous (No. 2. au tome 2d deuxième partie des Preuves.)

at interru

helones

at entire 1

min, de Tim de

m one L

Cape von

1001, 8

STEERER

egilfi

ta das l

THE PORTS

na ne dép

( W Lace

38-1

cein publi une t

- Laur

mins, de-là à l'embouchûre de la ri- ART. III. vière de Sainte-Croix, remontent cette Révolutions arrivées dans rivière jusqu'à sa source, vont joindre, l'Acadie & par une ligne tirant au nord, la pre-dans les pays mière rivière qui se décharge dans le circonvoisins, grand fleuve du Canada, suivent les paix d'U. e in rivages de ce fleuve jusqu'à Gaspé, de trecht. de a Gaspé vont au Promontoire du Cap-

Breton, & de ce Promontoire elles vont rejoindre le cap de Sable, en y de se comprenant l'isse de Sable, & la mer e d'of à quarante lieues de distance des côtes.

ans Cette concession ne fut suivie d'au-Vier cun établissement de la part du Chevalier Guillaume Alexandre. Un navi-Cette re qu'il fit partir en 1622 (a) avec quel-Char ques Colons pour chercher un endroit ett propre à habiter, hiverna au port Saint-M. & Jean dans l'isle de Terre-neuve; & s'étant remis en mer en 1623, il recon-Roi nut une partie des côtes de l'Acadie, nais ne dépassa point le port Nègre, &v. d'où il reprit la route de Terre-neuve, all & ensuite celle d'Angleterre : il s'écoula plusieurs années sans qu'il fût candiquestion, de la part des Anglois, d'au-

cune tentative nouvelle fur ces pays Quelques méfintelligences qu'il y eut entre la France & l'Angleterre, vers l'année 1626, donnérent lieu à une interruption de commerce, & à

des

(a) De Lact, page 62. and 2st aves common

Mémoire des des hostilités qui s'étendirent jusque Commissai dans le continent de l'Amérique.

4 Octobre 1751. Il paroît que les Anglois furent les agresseurs; le Parlement même d'Angleterre s'en plaignit au Roi Charles let qui ne s'étoit, dit-on, porté à ces extrémités que pour avoir un prétexte de demander des subsides au Parle-

ment (a).

Louis XIII rendit donc, le 28 mai 1627, une déclaration (b), où il expose tout ce qu'il a fait pour conserver la bonne intelligence entre les deux nations, & les atteintes que les Anglois y ont données. En conséquence Sa Majesté ordonna l'interdiction du commerce; & que les effets qui se trouveroient en France apparteniraux Anglois, seroient saissis asin d'indemniser ses sujets; cette déclaration au furplus ne dénonce point la guerre, & paroît se rensermer dans des termes de représailles, quoique vers le même temps les Anglois eussent envoyé des fecours aux révoltés de la Rochelle.

Dans ces circonstances, l'Acadie & le Canada furent attaqués par les Anglois: il firent en 1628 un premier armement de dix-huit navires, sous les

#### PREUVES.

(a) Rapin, t. VII. p. 294 & 363. (b) Déclaration du Roi pour l'interdiction du commerce avec lés Anglois, du 28 mai 162/1. Mercure françois, tom. XIII. p. 201. ordes du diord to cara enfi inces da mit le fieu dora Qui tina de N

Tournent plain de la bréfolution de vouloir cente prem

Québec.
L'année
mouvel
moveau e
por la fe

ries qui de dans le Can par les An lon se tro Champlain conséquence

P
(4) Lettre
pin, do 16 j
3 157.
(5) Répont

to 13 juillet 1 (1) Lettres to fear Char pia, part. ]

pa, part. I li Lépons de Thoma Kir

ordres du sieur Kirk (a); il se rendit d'abord maître de Port-royal, & il Révolutions entra ensuite avec une partie de ses arrivées dans forces dans le fleuve Saint-Laurent; dans les pays prit le fieur de la Tour père qui se ren-circonvoisins, doit à Québec; s'empara de l'habita jusqu'à la tion de Miscou, pilla celle du cap trecht. Tourmente, & fomma le fieur Champlain de lui rendre Québec; mais fur la réfolution que celui-ci témoigna (b) de vouloir se défendre, il abandonna cette premiére fois son entreprise sur

Québec.

at ju

rique furea

eme (

oi Ch

pont

in pro

au l

led

, 00

OHIT e en

conik intent

effets

parte

clarati

la gui dest

ers le

envoi Roch

, PAC

par k

prem

res, fi

E S.

63,

·105

Pinterli

L'année suivante, le sieur Kirk sit un nouvel armement; il se rendit de nouveau en Canada, & fomma (c), pour la seconde fois, le sieur Champlain de lui remettre Québec. Les navires qui devoient apporter des vivres dans le Canada ayant été interceptés par les Anglois, l'extrême difette où l'on se trouvoit, obligea (d) le sieur Champlain à capituler; Québec en conféquence fut remis aux Anglois par ca-

#### PREUVES.

(a) Lettre du sieur David Kirk au sieur Champlain, du 18 juillet 1628. Champlain, part. II. P. 157.

(b) Réponse du fieur Champlain au fieur Kirk, du 18 juillet 1628. Champlain, part. II, p. 158. (c) Lettres des fieurs Louis & Thomas Kirk, au sieur Champlain, du 19 juillet 1629. Champlain , part. II , p. 215.

(d) Réponse du sieur Champlain aux sieurs Louis 1 1 & Thomas Kirk, du 19 juillet 1629, part. II. p. 215.

Commissai-4 Octobre

Mémoire des capitulation (a) du 19 août 1629. La même année les Anglois firent res François, une entreprise sur l'isle du Cap-Breton, dont ils s'emparèrent, ils y conse truisirent un fort au port des Baleines; mais le Capitaine Daniel de Dieppey étant arrivé au mois d'août, les y attaqua, prit leur fort, le rafa, & en

Cefut

(inpagn)

selfe on

100,000

ii, pru

ecembre I

W, np

加阳口

(c) ChampR

11 m A) Aled af

17 des Pieures

Belgick E [17 7. 7

Morez 1'6 Manhaple of the last

ATmez 1

mida !

construisit un nouveau (b)

Les Anglois ne furent pas non plus fort heureux dans l'entreprise qu'ils formerent contre le fort Louis du cap de Sable en Acadie. Le fieur de la Tour fils y commandoit; le fieur de la Tour pére, pris par Kirk en 1628, ainsi qu'on l'a rapporté ci-dessus, & envoyé en Angleterre, où il avoit contracté des liaisons contraires à son devoir, avoit offert aux Anglois de mettre l'Acadie sous leur puissance. Il y repassa l'année suivante, vrai-semblablement avec les navires qui avoient formé, sur le Cap-Breton, l'entreprise dont on vient de parler; mais il ne put ébranler la fidélité de son fils, & les Anglois ne purent prendre le fort où il commandoit (c)

#### days juillet tors. Champlain, park II. E UVE

(a) Capitulation de Québec. Champlain, parts II. p. 216.00T

(b) Relation du Capitaine Daniel. Champlain, part. II, p. 271 jusqu'à 275.

(c) Champlain; part. II. p. 282 jufqu'à 285, Denys, tome 1, p. 68 julqu'à 740, deil ermont le

En 1630 & 1631, la Tour fils reçut ART. III. des secours de France, qui le mirent Révolutions en état de ne rien craindre des Anglois, arrivées dans qui continuoient encore d'être à Port-dans les pays royal (a). wa opiar a mond woiler circonvoilins,

Ois to Caple ils you Bales Dies afa,

le fie

qui an l'em

ndre

Ce fut vers le même temps que la jusqu'à la Compagnie du sieur de Caen, à la trecht. quelle on avoit accordé le commerce exclusif des Pelleteries, fut supprimée. Le Cardinal de Richelieu forma une Compagnie nouvelle de cent affociés; les articles furent fignés le 29 avril 1627, & confirmés par Lettres paten-

tes du 15 mai 1628 (b).

- Par la fuite, cette Compagnie fut elle-même éteinte par l'édit du mois de mai 1664 (c), qui concéda le Canada, ou nouvelle France, à la Compagnie des indes occidentales: & le Roi, par un fecond édit du mois de décembre 1674, qui en fixe le dernier état, en prononça la réunion à fon domaine (d) s xion - smiss es e

Sur les nouvelles que l'on eut en Fran-

#### PREUVE

(a) Champlain, part. II. p. 282 jufqu'à 285,

(b) Acte d'affociation du 29 avril 1627, fous No. XV. des Preuves 3e. partie, au tome 2,) & Lettres patentes sur icelui du 6 mai 1628. Mercure françois, 10m XIV, p. 232

(c) Voyez l'édit du mois de mai 1664, impri-

mé chez Prault à Paris.

(d) Voyez l'édit du mois de décembre 1674, imprimé chez le même.

Commissai 4 Octob. 1751.

Mémoire des France de la prise de Québec, les asfociés de la compagnie qui avoit été res François. formée, comme on vient de le dire, fous les auspices du Cardinal de Richelieu, firent un Traité avec le Commandeur de Razilly. Il préparoit un armement confidérable (a) pour reprendre ce qui avoit été envahi par les Anglois, ainsi que pour établir de nonvelles colonies, lorfque l'Angleterre, par un Traité fait à Saint Germain le 29 mars 1632 (b), restitua à la France le Canada & l'Acadie.

Ce Traité mit fin à toutes les voies de fait que n'avoit pû arrêter totalement le Traité de réconciliation, négocié entre les deux Rois par le canal des Ambassadeurs de Venise, & arre-

té à Suze le 24 avril 1629(c).

Le Commandeur de Razilly passa néanmoins (d) en Amérique en 1632, on lui fit la concession de la rivière & baye de Sainte-Croix en la nouvelle France (e), & il obtint aussi celle de

#### PREUVES.

(a) Champlain, part. II, p. 309.

(b) Traité de Saint-Germain, du 29 mars 1632. (parmi les Preuves, Ire partie No. 2, tom, 2.) Recueil de Léonard, tom. V.

(c) Traité de Suze, du 24 avril 1629. Corps diploin. tom. V, part II, p. 580. (Voyez les Pieu-

ves Ire partie No. I. tom. 2.)

(d) Charlevoix, Hist. de la Nouvelle France,

20m. 1, p. 410. (e) Concession de la rivière & baye de Sainte-Croix dans la nouvelle France du 19 mai 1632.

Manuel (No. X Dea

IN

To Here

f conft

neure.

Les pri

trient alo

alv. & f

fr & de 1

e gouvery

Dechemins

en'en:

nen en gue

Tour fut ar

des Religio

feer de Ch

le faire arre

France, &

le Tourfat c

birdh m te des preuves

( Descripti

time par le

) Lettre du

Min (No. X

horifion

1600 1647, CO Asses, No.

(4) Lettre de

199

LIMITES DE L'ACADIE. 141 la Heve aux côtes d'Acadie (a), où, suivant le rapport du sieur Denys, il Révolutions fit construire un fort, & fixa sa de-arrivées dans

Les principaux chefs de ces pays é-circonvoisins, toient alors le Commandeur de Ra-jusqu'à la zilly, & fous lui les fieurs de Charni- paix d'U-

fay & de la Tour.

avoit

e let

ec le (le paroi pou vahi pi blir de le contrata de

Anglea

Germi

meure.

Ces derniers, à la mort du Commandeur de Razilly, partagèrent le commandement; le sieur de la Tour eut le gouvernement de l'Acadie, & le fieur de Charnisay celui de la côte des

es les Etchemins (b).

La division ne tarda pas à se mettre entr'eux; leur mésintelligence dégépar néra en guerre ouverte. Le fieur de la le, Tour fut accufé d'avoir tiré du secours des Religionnaires étrangers (c). Le fieur de Charnisay reçut des ordres de ne le faire arrêter (d) s'il ne repassoit en lamFrance, & en même temps le sieur de lamla Tour fut dépouillé de ses possessions.

#### REUVES.

I Dépôt de la marine, (No. XXI. tom. 2d. 3e. parog, tie des preuves.)

(a) Description des côtes de l'Amérique septentrionale par le sieur Denys, p. 86, 94, 96, 97, 98,

(b) Lettre du Roi, du 10 février 1638. Dépôt de la (Vojus marine, (No. XXIII, 3e. partie des Preuves tom. 2)

(c) Provisions du sieur de Charnisay, du mois de Jourse jevrier 1647, communiquées par les Commissaires Anglois, (No. IX. 2e. partie des Preuves tom. 2.) 

Commissai-\* Octob.

1751-

Mémoire des En conféquence, le fieur de Charnisay obtint en 1647 (a) des lettres res François. du Roi, où, sous le nom d'Acadie & confins, on confondit fon gouvernement & colub du fieur de la Tour, diftingués auparavant, l'un fous le nom des Etchemins, & l'autre sous celui d'Acadie.

Le fieur de Charnifay fit plus, car il profita de cette circonftance pour se faire concéder, par-les mêmes Lettres, le pays qui s'étend depuis le can Canseau jusqu'à l'entrée du fleuve Saint Laurent, quoique ce pays n'eût jamais fait partie de son gouvernement, ni de celui du sieur de la Tour; mais on n'y eut pas d'égard par la fuite, & le Roi en disposa en faveur du sieur Denys (b).

Telle est l'origine des fausses dénominations que l'on a quelquefois données à l'Acadie, en y comprenant des pays qui n'en faisoient point partie, & de la confusion où l'on est tombé à cet égard. Ce fut la cupidité du sieur de Charnifay qui y donna occasion, afin d'en profiter pour ses intérêts particuliers.

部

Abgli

Le sieur de Charnisay ne jouit pas

## PREUVES.

(a) Provisions du sieur de Charnisay, du mois de Wevrier 1647 No. IX, 2e. partie.

(b) Provisions du sieur Denys, du 30 janvier 1654. Dépôt de la marine, (No. XXVIII, 3e, partit des Preuves tom, 2.)

andel long-temps de ses conquêtes, ni des ART. III. des concessions qu'il avoit surprises; il Révolutions d'a mourut en 1650. Le fieur de la Tour p'Acadie & gon vint en France, se sit absoudre, & il dans les pays obtint pareillement en 1651 des Let-circonvoisins, fous tres (a) à peu près semblables à cel jusqu'à la e los les que le fieur de Charnifay avoit ob-trecht. tenues en 1647.

Ces nouvelles Lettres, ni la mort oftant du sieur de Charnisay ne rétablirent

mem point le calme dans le pays.

Un négociant de la Rochelle, nomfleux mé le fieur le Borgne (b), réclama la n'el fuccession du sieur de Charnisay, sous rnema prétexte des avances qu'il lui avoit faiour, tes pour s'établir, & il obtint d'en être ite, mis en possession.

D'un autre côté, la veuve Dame de faulla Charnifay époufa en fecondes noces le fieur de la Tour; & en vertu de cetnorm te alliance, le sieur de la Tour prétendit confondre en fapersonne toutes les ef concessions faites tant à lui qu'au feu die fieur de Charnisay.

Pendant qu'ils plaidoient en France, inche l'Acadie & les pays circonvoisins étoient dans la plus grande confusion. Ce fut le temps que prirent quelques

# PREUVES.

ili, (a) Provisions du sieur de la Tour, du 25 février 1651, communiquées par les Commissaires Anglois. (No. X, 2c. partie des Preuves tom, 2.)

(b) Charlevoix tom. 1, 1, 9, 412.

Mémoire des particuliers Anglois(a)pour envahir de commissai- nouveau en 1654, & en pleine paix, les res François. possessions des François. Ils s'emparerent d'abord (b) du Saint-Jean où étoit 4 Octobre le sieur de la Tour; de-la ils furent à 1751. Port-royal où étoit le fieur le Borgne, qui fut obligé de capituler le 16 août 1654 (c). Ils s'emparèrent aussi de Pentagoet & de la Heve; le sieur Denys ne fut point inquiété par eux dans son gouvernement, dont un des principaux établissemens étoit alors celui (d) de Chedabouctou près du cap de Canfeau

& de l'isle du même nom. Il intervint l'année fuivante, au mois de novembre 1655, un Traité entre les deux nations: la France demandoit la restitution des pays qui lui avoient été enlevés; les Anglois prétendirent avoir quelques' raifons pour les retenir. La décission de cette contestation fut renvoyée à des Commissaires par le XXVe article du Traité (e),

> UVE E

(a) Extrait de l'inftruction donnée au Comte d'Estrades, le 13 mai 1661. Dépôt des affaires étrangères.

(b) Denys, t. I, p. 8 jusqu'à 10.

(c) Capitulation du Port-royal, du 16 août 1654. Dépôt de la marine, (No. XXIX, 3e. partie des Preuves. toin. 2.)

(d) Denys, t. I, p. 131; & Charlevoix, t. I, p. 415, (e) Traité de Westminster entre la France & l'Angleterre, du 3 novembre 1655. (No. 3. des Preir ves Ire. partie tom. 2.) Corps diplomatique, t. VI part. II, p. 121.

mais la qui L'état d' Hite 1655. rel ne fit

(a) Induction Ma l'Acadier 11, it 9 20 ft M. IXX, d

(1) Ordre de W MINEttre le was Templ me le Sa Mai " petie des D () Traité de a Park l'Ar

des homes, au VII, jan. Ir Im, I.

mais la question ne fut décidée que par ART. III. epi celui de Breda. Révolutions

L'état d'indécission qui suivit le Trai- r'Acadie & and té de 1655, n'empêcha point que Crom-dans les pays ish wel ne fit en 1056 des concessions de circonvossins, le mees mêmes pays (a), tant au sieur de jujqu'à la le la Tour, qui avoit été obligé de se trecht. rendre faute de vivres, & qui acquiesrlaça à la domination des Anglois, qu'au aush Chevalier Temple & ausieur Crowne; pince fut entre les mains du Chevalier

Temple (b) qu'il fit remettre la même dellannée les forts de Pentagoet & de Saint-Jean.

Intel La restitution de l'Acadie & de ce qui Tanavoit été enlevé à la France en Amériedeque, quoique stipulée en 1667 par le Traité de Breda (c), ne fut cepenprétidant exécutée qu'en 1670.

Le Roi d'Angleterre avoit donné des ne nordres en conféquence des le mois de Con

## PREUVES.

[ (a) Traduction informe d'une concession faite, ant à l'Acadie qu'à la nouvelle E'cosse, par Cromwel, le 9 août 1656. Dépôt de la marine, (tom.

No. XXX, de la 3e. partie des Preuves.)

(b) Ordre de Cromwel, du 18 septembre 1656, our remettre les forts y mentionnes au Colonel homas Temple, communiqué par les Commisaires de Sa Majesté Britannique, (No. XII. de la

e. partie des preuves, tom. 2.)

(c) Traité de Breda du 31 juillet 16673 entre France & l'Angleterre, (No. IV. de la Ire. part. (M) es Preuves, au tom. 21) Corps diplomatique ;

Tom. I.

lu Tra

Mémoire des décembre 1667 (a). Ces ordres avoient Commissai-4 Octobre 1751.

res François. été réitérés le 17 février suivant (b). Le Colonel Temple différa d'abord de les exécuter, parce qu'il n'y avoit que la Heve & le cap de Sable qui appartinssent à l'Acadie, & que les forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Portroyal n'en étoient pas. C'est ce qui se trouve expressément dans une de ses lettres (c) au fieur du Bourg, du 7no. vembre 1668.

Le 10 du même mois il écrivit une seconde lettre (d) au sieur du Bourg, où il l'informa qu'il avoit recû des ordres du Roi d'Angleterre, en date du 1 °. août 1668, pour

#### PREUVES.

(a) 11 est marqué dans une lettre du Colonel Temple au sieur du Bourg, du 7 novembre 1661, qui est au dépôt de la marine, que ces premiers ordres étoient du 31 décembre 1667. (Voyez ladite lettre à la suite du No. XIV, des pièces produites par les Commissaires Anglois, 2e. partie des Preuves tom. 2.)

(b) Lettres patentes du Roi d'Angleterre, pour la restitution de l'Acadie, du 17 février 1667-1, communiquées par les Commissaires Anglois, (No. XIII, de la 2e. partie des Preuves tom. 2.)

(c) Voyez ladite lettre, dépôt de la marine, (parmi les piéces produites par les Commissaux Anglois à la suite de ) No. XIV. 2e. partie, des preure & celle du fieur du Boung à la Compagnie des Indes occidentales, du 9 novembre 1068, communiques par les Commissaires Anglois. (No. XV. de l' ze. partie des Preuves, tom. 2.)

du 29 novembre 1668. Dépôt de la marine. (M. 1800)
du 29 novembre 1668. Dépôt de la marine. (M. 1800) XXXVIII, de la 3c. partie des preuves tom. 1)

ie mit re trentre, mif, fut nis de jui

Malgré la e de Bréda kier de co e des hosti the di des

ma différen | Novel ord

d Trank, da s this, tire III, de la 36, Oche teit ned Temple, mie l'Acadie a Legiois. [[ menes tom. Commission

t Dichard V inte par les mint (No 105 mm. 2.) Certificats

LES LIMITES DE L'ACADIE. 147 ne point rendre l'Acadie; mais ce con- ART. III. tre-ordre, dont on n'aperçoit pas le Révolutions motif, fut révoqué le 8 mars 1669(a), l'Acadie & avoil il intervint enfin de derniers ordres dans les pays définitifs le 6 août de la même année circonvoisins (b); le Chevalier Temple en donna la paix d'U. Etcommission au Capitaine Walker au treebt. estamois de juillet 1670 (c), & elle fut s mexécutée dans les mois d'août & de sepurgitembre fuivans (d).

Malgré la paix rétablie par le Traiis ité de Bréda, entre les deux nations, a des particuliers Anglois ne purent s'em-mêcher de commettre de temps à au-Ro re des hostilités sur les côtes de l'Amadie & des pays circonvoisins, ainsi ju'en différens autres endroits de l'A-

I Inérique. lettre i

En

7 nored PREUVES. qu'a (a) Nouvel ordre du Roi d'Angleterre au Colo-on le Temple, du 8 mars 1669, pour la restitution l'Acadie, tiré du dépôt de la marine. (No. XXIX, de la 3e partie des preuves tom. 2.)

(b) Ordre réitératif du Roi d'Angleterre au olonel Temple, du 6 août 1669, pour la restimition de l'Acadie, communiqué par les Commis-Mires Anglois. (sous No. XVI, de la 2de partie ys mes preuves tom. 2.)

ot (c) Commission du Chevalier Temple au Castaine Richard Walker, du 7 Juillet 1670, comuniquée par les Commissaires de Sa Majesté itannique. (No. XVII. de la 2de partie des ( euves tom. 2.)

(1) (d) Certificats de la restitution du fort de Pengoet , de celui de Gemesick & de Port-royal , entes 5 & 27 août, & 2 septembre 1670, commuharques par les Commissaires Anglois. (No, XVIII,

nessix, XX. de la 2de partie tom. 2.)

res François.

Mémoire des En 1674 (a) un Anglois qui avoit de-Commissai-meuré quatre jours déguisé à Penta-4 Octobre goet, en attaqua le fort avec l'équipage d'un Corsaire Flamand, & s'en empara, ainsi que du fort Saint-lean. L'auteur de cette hostilité, qui n'avoit point de commission, fut désavoué. On lui avoit donné un Pilote Anglois à Baston.

En 1680 (b) les Bastonnois s'emparèrent de nouveau de ces mêmes forts qu'ils abandonnèrent; & le Baron de Saint Castin, qui avoit relevé celui de Pentagoet, fut sommé en 1687 (1) de la part du Gouverneur de la nouvelle Angleterre de l'évacuer. Cest ainsi qu'on respectoit alors les restitutions qui avoient été stipulées par le Traité de Breda.

Ces différentes hostilités commises en pleine paix, donnèrent lieu defaire fuccessivement deux Traités en 1686 (d) & 1687 (e), pour rétablir la tran-

#### PREUVES.

(a) Charlevoix, tome I, p. 450.

(b) Idem, t. I. p. 463. (c) Idem, t. I. p. 552 (c) Traité de neutralité pour l'Amérique ente la France & l'Angleterre, du 16 novembre 1616. (No. VII. de la Ire. partie des preuves au tome II.) Corps diplomatique, tome VII, part. II. p. 141.

(d) Traité provisionnel de Whitehall concernant l'Amérique, entre la France & l'Angleterre, duté décembre 1687. Dépôt des affaires étrangères. (No. VIII. dans la Ire. partie des Preuves contenant de Traités & autres Actes publics au tom, 2.)

quillité en Amérique, & tâcher de l'af- ART. III

duffice character during duffice character during furer à l'avenir.

La guerre recommença entre les pracadie & La guerre recommença entre les pracadie & para les pays deux nations en 1689; & au mois de dans les pays mai 1690 (a) les Anglois se présente-circonvoisins, mai 1000 (a) les Anglois le pleur fut jusqu'à la rent devant Port-royal, qui leur fut paix d'Ufut rendu; leur séjour y fut court; ils n'y trecht.

demeurérent que douze jours: & cette place fut en quelque forte livrée à onnois elle-même. Elle fut, dans tout le cours es même de cette guerre, à celui qui s'y trouà le kvoit le plus fort, mais elle fut toûjours oit rele & uniquement habitée par les Fran-

meer cois.

eur de Les Anglois qui avoient pris Portlors la tou (b) qui fut obligé de capituler; tipule ils se rendirent de-là dans la rivière de Saint-Laurent, & ils arrivèrent devant ilités Québec au mois d'Octobre de la même rent l'année 1690; ils en tentèrent inutile-

Traitement le fiège (c). rétabli Deux ans après, en 1692, le Gourerneur de la nouvelle Angleterre fit I l'aire une tentative pour s'emparer d'un fort situé dans la rivière de Saint-Jean, lde, x y enlever le Chevalier de Villebon

in l'Amequi y commandoit; mais les Anglois 16 mes chouerent dans cette entreprise (d). I, part. Il.
Whitehalls

## EUVE S.

(a) Charlevoix, t. II. p. 66 jusqu'à 70.
instant (b) 1dem, t. II, p 71.
record (c) Idem, t. II, p. 79 jusqu'à 83.

24 tom; (d) Idem, t. II, p, 120 & 121.

Commissaires François. 4 Octob.

Mémoire des La paix qui fut rétablie en 1697, ramena le calme en Amérique, & y laif. fa la France en possession de ce qui lui avoit appartenu; cette paix ne fut point de longue durée, la guerre avant recommencé entre les deux nations en 1702.

18 देश

Deal OU'll

tateler de

Calla feu

la véritab

RETOR QU

Her en

an par le

tion to

in the ob

a perçoit

3, 60

milité qui

in detenc

ze, à de

in partie

odio qui e

In.W. D

Mais, (

pi la l'a

OMME

Viet de (

me des (

moter tou

MaLX)

ement

oction de

Mappui

En 1704 les Anglois attaquèrent Portroyal, i& ne purent le prendre (a); ils l'attaquèrent de nouveau, & à deux différentes reprises, en 1707, mais ils ne purent réussir (b). Ils l'attaquèrent enfin en 1710 (c), & le prirent parca-

pitulation.

Le Traité d'Utrecht mit fin à la guerre en 1713. Par ce Traité (d) la France céda à l'Angleterre toute l'Acadie, fuivant ses anciennes limites. C'est le feul titre en vertu duquel les Anglois puissent réclamer la propriété de cette province.

Telle est en peu de mots l'histoire fommaire des troubles & des révolutions qui ont eu lieu en Acadie. Comme plusieurs des moyens employes par les Commissaires de Sa Majeste Britannique sont tirés des circonstan-

#### PREUVES.

(a) Charlevoix, t. II, p. 297 & 298. (b) Idem, t. II. p. 314 jusqu'à 321.

<sup>(</sup>c) Idem, t. II p. 343 julqu'à 346. (d) Traité de paix entre la France & l'Anglettire, fait à Utrecht le 21 avril 1713. Corps diplomatique, a. VIII, part. I, p. 339. (& ailleurs.)

ces de ces différens événemens, on a ART. III.

Révolutions

pensé qu'il étoit indispensable de les arrivées dans rappeler de suite, & dans leur ordre. l'Acadie & C'est la seule manière de mettre dans dans les pays leur véritable jour toutes les consé-inconvoisins, quences que l'on en peut tirer, & de paix d'U. diffiper en même temps les fausses trecht.

que lueurs par lesquelles on peut se faire probillusion à soi-même, lorsqu'on ne voit au, point un objet dans son total. Enfin, on aperçoit dans la fuite des événemens, les occasions & les motifs de rien cupidité qui ont engagé des particuliers à étendre la dénomination de l'Acadie, à des pays qui n'en faisoient (d) point partie; & par-là à confondre ses véritables & anciennes limites, auxquelles le Traité d'Utrecht réduit la cession qui en a été faite à l'Angleterre.

riéték-ART. IV. De l'opinion des Commissaires Anglois, concernant le droit des Fran-& des gois fur l'Acadie.

Acade COMME on ne peut discuter l'objets de cet article sans entrer dans examen de ce que renferme le mé-Britannique, on a cru devoir en nu-néroter tous les paragraphes depuis I, on usqu'à LXXXIV, afin d'indiquer plus " "cilement les passages que l'on aura occasion de citer.

A l'appui de ce Mémoire, les Commil-( Staller K 4

Mémoire des missaires Anglois ont communiqué plu-Commissai- sieurs pièces dont on aura également res François, occasion de parler plus d'une fois. 4 Octobre

Une de leurs prétentions, est quela France n'a possédé l'Acadie qu'en ver. tu de dons & de cessions de l'Angle-

terre.

Il en réfulteroit que lorsqu'à la pair d'Utrecht, l'Angleterre est entrée en possession de ces pays, elle n'auroit fait que rentrer dans son ancien domaine, & qu'il en faudroit déterminer l'étendue par les Traités de Saint-Germain & de Breda, qui en auroientfait la cession à la France.

Ce système ne peut se soûtenir, qu'on n'anéantisse toutes les histoires & tous

les titres.

10. La simple exposition des faits qui ont été rapportés dans les articles précédens, prouve incontestablement que les François se sont établis dans cette partie de l'Amérique avant les Anglois: c'est donc l'ancien domaine de la France, & non de l'Angleterre,

2º. Suivant le système des Commisfaires Anglois, c'ent été une restintion que la France auroit faite à l'Angleterre; le Traité d'Utrecht pone

que c'est une cession.

30. Les Traités de Saint-Germain & de Breda devroient au moins faire quelque mention des dons & cessions que l'Angleterre prétend avoir faits à la

Fran-

obs

one

THE REAL PROPERTY.

101

France par ces Traités: mais ils por- ART. IV. tent au contraire que c'est une restitu- des Commistion, & par consequent ils prouvent saires Anqu'antérieurement ces pays avoient glois, concernant le droit appartenu à la France. Pour établir l'opinion des Commis-fur l'Acadie.

faires Anglois, il ne faudroit pas moins changer la nature du Traité d'Utrecht, que des Traités de Saint-Germain &

de Breda.

ES

a egale ine fi

is, ell

s de l

rfqu'ài

est en

elle

on and

oit det

n auro

oûteni

nt établ

ique an

incien d e l'Ana

e des a

té une

Utrech

u mois

avoir fil

On ne peut se dispenser de rapporter les différens endroits de leur Mémoire, & de faire mention des différentes pièces par lesquelles ils ont prètendu foûtenir leur système. Quelques réflexions fommaires suffiront pour faiistoire re tomber toutes les inductions qu'on en voudroit tirer.

ition Les Commissaires de Sa Majesté Brians les tannique ont produit l'extrait d'un Méontest moire d'un particulier Anglois, nommé le sieur Crowne, concernant la nouvelle E'cosse (a), où il est dit ,, qu'en 1654, Cromwel ayant une

,, flotte à la nouvelle Angleterre, fous ,, les ordres du Major Sedgwick, il

" lui ordonna de faire voile vers la ", nouvelle E'cosse, & de sommer le ,, Gouverneur françois de la rendre;

PREUVES.

(a) Voyez le Mémoire du fieur Crowne, sur la révolution arrivée dans l'Acadie 1654. (No. XI. de la 2de partie des Preuves, tom. 2.)

Commissaires Francois. Octob.

Mémoire des , ce pays faifant anciennement par-,, tie du domaine de l'Angleterre, au-, quel les François n'avoient aucun

" droit légitime". 1751.

Dans un placet d'un autre particulier Anglois, nommé Jean Nelson, qui a été pareillement communiqué par les Commissaires de Sa Majesté Britannique, il est dit (a), que la nouvelle Ecoste & l'Acadie ont été premièrement découvertes & plantées par le Chevalier Guillaume Alexandre; qu'il céda ces pays qu sieur de la Tour, qui en eut la jouissance paisible jusqu'à ce que l'Angleterre, qui formoit un E'tat républicain, s'en empara en 1654; & que sur quelques fausses persuasions des Ministres François que ce pays appartenoit autrefois à la Couronne de France, Charles II consentit qu'onrendit ce pays à la France.

Les Commissaires Anglois font dire au Comte d'Estrades (b) (parag. VII), que la France a joui paisiblement de l'Acadie en conséquence du Traité fait avec l'Angleterre à Saint-Germain, en 1632, comme si ce Traité avoit été

son titre de propriété.

Entre les observations qu'ils font fur

#### UVE E

(a) Voyez le placer de sieur Nelson de 1697.

(No. XXIII. de la 2de partie.)

(b) Lettre du Comte d'Estrades, du 13 mars 1662. (à la suite de No. XXXVII, de la 3me, partie des Preuves, tom. 2.)

for latecus mième I T ces mo à Traite di

1111

11000 mias le 1 dispense of On retro

infracti Angleterr le leur ordi

ion d'auci nine pallag ilies Ar mode fois Deslep

min de min ex os mors la mindent Ingleterr

tet les II the a

1) Voyez ] entiaires Equi, (N is ome 2.

fur l'exécution du Traité de Breda, la ART. IV. troisième (parag. XXII) commence des Commispar ces mots, que par le dixième article saires Andu Traité de Breda, l'Acadie a été CE'-glois concerde à la Couronne de France. On ajoû. nant le droit des Bredas le même article, que c'est en sur l'Acadie. conséquence de ce Traité que la France a

possédé l'Acadie.

E

men

etia

ienti

veliv Neliv iqué iqué é Bri nouv

ièrenz

evalin

ces p

la ju

letem

5 58

inçoiri La Cu

tit qui

is for

parag. blema

Germai é avoi

quis

ellon &

s, dil

e la ami

On retrouve les mêmes idées dans le parag. XXXIV, où l'on cite (a) les inftructions données par la Reine d'Angleterre à fes Plénipotentiaires au Traité d'Utrecht, par lesquelles elle leur ordonne de demander que la France se désiste de tous ses droits & prétentions à la nouvelle E'cosse, en vertu d'aucun Traité précédent. Ce même passage des instructions des Commissaires Anglois, est rappelé une seconde fois dans le paragraphe LXVII.

Dans le paragraphe LV, où les Commissaires de Sa Majesté Britannique veulent expliquer l'article XII du Traité d'Utrecht, & particulièrement ces mots latins, Acadian totam, ils prétendent que l'Acadie a été cédée à l'Angleterre, par le Traité d'Utrecht, avec les mêmes limites qu'elle avoit été cédée à la France en conséquence

PREUVES.

(a) Voyez les inftructions de la Reine à ses Plénipotentiaires au congrès d'Utrecht, du 23 décembre 1711, (No. XXX, de la 2de partie des preuves, tome 2.)

Mémoire des du Traité de Breda; & immédiate.

Commissai ment après, on retrouve encore ces
res François mêmes termes, que l'Acadie a été cé4 000bl.

1751. dée à la France par ce Traité.

Le paragraphe LVI porte de nouveau, que la France avoit possédél'Acadie en conséquence du Traité de Breda. tis C

10,

PARIET

fines

10,1

Po

On cherche à représenter un droit de propriété, comme un simple acte de possession. & c'est l'idée que portent naturellement les expressions employées par les Commissaires Anglois dans le paragraphe LXXV, pendant que les François étoient en possession de la nouvelle Écosse ou Acadie; ce qui sembleroit en même temps indiquer que les François ont possééé une colone sous le nom de nouvelle Écosse.

Enfin, dans le paragraphe LXXXII, il est dit que la Grande-Bretagne ainsisté sur ce que la nouvelle E cosse ou Acadie lui sût cédée dans la même étendue qu'elle avoit été DONNE à la France par l'Angleterre, en conséquence du Trai-

té de Breda.

On voit par ces différens passages, combien on a cherché à disposer les esprits pour recevoir deux impressions importantes à l'établissement du nouveau système des Anglois: l'une, d'affimiler, autant que l'on a pû, le Traité d'Utrecht avec celui de Breda; à l'autre, de persuader que la France n'a joui de l'Acadie qu'en vertu des cessions qui lui en auroient été faites par l'Angleterre.

Tout ce que les Commissaires An- ART. IV. glois ont avancé fur les dons & fur les De l'opinion cessions faites à la France, de la nou-faires anvelle E cosse ou Acadie, par les Trai-glois, concertés de Saint-Germain & de Breda, se nant le droit détruit par la feule inspection de ces des François mêmes Traités.

10. On ne trouve point dans ces Traités \* le mot de nouvelle E'cosse, idee comme on pourroit le présumer de la manière dont s'expriment les Commis-

faires faires Anglois.

LE imp

eno

orte d

t possi raité à

nter u

à dilpa ux impi ment a

s: l'ant a pu,

de Bres

rue la l

'en re

20. On ne trouve point dans ces Traités les termes de céder ou donner ; ce l'Acadie; mais uniquement celui de inda restituer, ce qui emporte l'idèe de rené une dre à la Partie qui reçoit, ce qui lui Ecole appartenoit; d'où il réfulte, que l'Aphell cadie a anciennement appartenu à la Bretan France.

lle In Pour ne laisser rien d'obscur ni d'inland certain fur ce que portent ces Traités, on rapportera ici l'article III du Traiquent té de Saint-Germain sur la restitution de la nouvelle France, Acadie & Canada; & l'article X de celui de Breda, fur la restitution de l'Acadie.

#### PREUVES.

\* Voyez les Traités de Saint-Germain en 1632 & de Breda en 1667. (No. 11 & IV. de la 1re. partie des preuves, tom. 2.)

n first

, lar

11 OU 10

" Mail

105 G

19 100

que (

de 1'A

ne dit !

Franço

pays. Verifie

倫

伽

Mémoire des Article III du Traité de Saint-Germain, ces François. de 1632.

4 Octobre 1751.

, De la part de Sa Majesté de la Grande-Bretagne, ledit sieur Ambassadeur, en vertu du pouvoir qu'il , a, lequel sera inséré à la fin de ces présentes, a promis & promet, pour , & au nom de Sadite Majesté, de , rendre & restituer à Sa Majesté Très-, Chrétienne, tous les lieux occupés , en la nouvelle France, l'Acadie & , Canada, par les Sujets de Sa Ma-,, jesté de la Grande-Bretagne, iceux , faire retirer desdits lieux: & pour , cet effet, ledit sieur Ambassadeur délivrera, lors de la passation & , fignature des présentes, aux Com-" missaires du Roi Très-Chrétien, en , bonne forme, le pouvoir qu'il a de , Sa Majesté de la Grande-Bretagne, , pour la restitution desdits lieux, &c. Article X du Traité de Breda, de 1667. , Le ci-devant nommé Seigneur le

, tuera auffi & rendra au ci-deffus nommé Seigneur le Roi Très-Chrétien, ou à ceux qui auront charge & mandement de fa part, scellés en bonne forme du grand sceau de France, le pays appelé l'Acadie, situé dans l'Amérique septentrionale,

,, Roi de la Grande-Bretagne, resti-

dont le Roi Très-Chrétien a autre-

fois joui; & pour exécuter cette re- ART. IV. , stitution, le susnommé Roi de la De l'opinion Grande-Bretagne, incontinent après faires An-, la ratification de la présente allian-glois, concer-,, ce fournira au fusnommé Roi Très-nant le droit , Chrétien, tous les actes & mande-des François

,, mens expédiés, duement & en bon-, ne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses

" Ministres & Officiers qui seront par

" lui délégués".

fin i

Ome

ajeli

UX O

igne

aux hrétie

ir qui

e-Brez

tslien

la, ill

Seigne, agne, deffor es-Chre argedr

au del

cadie,

en a 8

Il feroit inutile de faire aucun comdel mentaire fur ces articles; mais il femble qu'il auroit été plus convenable de se servir des expressions employées dans les Traités, lorsqu'elles sont claires & précises, que d'y en substituer d'autres qui en changent totalement les idées.

La lettre du Comte d'Estrades, du 13 mars 1662, que citent Messieurs les Commissaires Anglois, dit simplement que depuis le Traité de Saint-Germain, les François ont joui paisiblement de l'Acadie jusqu'en 1654; mais elle ne dit point, & l'en n'en peut point inférer que ce Traité ait tenulieu aux François de titre de propriété sur ce pays. C'est ce que l'on peut aisément vérifier par la lecture de la lettre même.

Quant aux sentimens particuliers des sieurs Crowne & Nelson, qui prétendent que les pays compris fous la dénomination, ou de nouvelle E'cosse,

res François. 4 Octobre 1751.

Mémoire des ou d'Acadie, font de l'ancien domais Commissai- ne d'Angleterre, auquel les François n'avoient aucun droit légitime; c'est une illusion uniquement fondée sur l'intérêt de ces particuliers, & qui est incompatible avec la vérité des faits. ainsi qu'il est démontré par l'histoire des établissemens des deux nations en Amérique.

Au furplus, il y a peu d'exactitude dans les circonstances du récit du sieur Crowne, & encore moins de raison dans les conféquences qu'il en tire. Si Cromwel a fait sommer le Gouverneur François de l'Acadie, de la rendre comme faisant partie du domaine d'Angleterre, ce n'a pû être de sa part qu'une prétention, & une prétention insoûtenable, décidée en tout cas par les Traités subséquens; mais il semble qu'on doit ajoûter plus de foi au Comte d'Estrades, qu'à un simple particulier Anglois, guidé par un intérêt personnel, & dont les représentations furent regardées comme frivoles en Angleterre même. Or, fuivant la même lettre de cet Ambassadeur, du 13 mars 1662, qui a été citée par les Commilfaires de Sa Majesté Britannique, les Anglois couvrirent l'invasion de l'Acadie du prétexte de représailles.

D'un autre côté, l'histoire & tous les titres résistent à la jouissance tranquille où le sieur Nelson suppose le

fieur

111

Gent de 1

ration de

no démo

meaux 1

mon lui é

Ed'Annap

ulqu'à c

a Inériqu

a lous le

Longi leu

Donnouve

In. I.

fieur de la Tour, comme la fuite & l'effet naturel de la concession qui lui De la nouvele auroit été faite de l'Acadie par le Che-le E cosse. valier Guillaume Alexandre; c'est une supposition dénuée de toute vérité & de toute vrai semblance. On aura occasion de discuter ce fait dans l'article (uivant. 100 Mp 80

LE

tout!

Les explications où l'on vient d'endet trer, démontrent que la prétention des recti Commissaires de Sa Majesté Britanni-18 que, sur les dons & cessions de l'Acadie, faits par l'Angleterre à la France, est Gmégalement destituée de preuves, & conde la traire aux Traités de Saint-Germain & de Breda, ainsi qu'à tous les monumens e de historiques. ne pre

## ART. V. De la nouvelle E'coffe.

MPLA VANT le Traité d'Utrecht, on n'avoit jamais reconnu en France sentide nouvelle E'cosse; & cette dénomijvolanation lui étoit aussi étrangère que cel-

ivantile d'Annapolis royale.

Indi Jusqu'à ce Traité, Port royal avoit r sconfervé le nom qui lui avoit été donjaminé par les François en 1604, avant que affont es Anglois eussent aucun établissement faille:n Amérique; mais cette ville, en paffloit ant fous leur domination, par la cefinion qui leur en a été faite, a reçu le nom nouveau qu'ils ont jugé à propos Tom. I.

de lui donner en l'honneur de la Reje Mémoires des Commif-ne Anne. Saires Fran-

COIS. 4 Octobre 1751.

Ils ont été les maîtres d'en user à l'égard d'une province, comme à l'égard d'une ville; & en conféquence, ce qu'on appelloit Acadie, ils l'ont appelé nouvelle E'cosse, en l'honneur d'un des royaumes qui composent leur monarchie.

[3

70

do p

82

Le Traité d'Utrecht a adopté également ces deux dénominations nouvelles, qui devenoient indifférentes à

la France.

La diversité de ces noms ne peut ni altérer ni changer l'état de la question, qu'il faut puiser dans le Traité d'U. trecht, fuivant lequel la nouvelle E. cosse actuelle, & l'Acadie ancienne, ne sont qu'un seul & même pays.

On n'a point fait à l'Angletere une double cession; l'une de la nouvelle E'cosse, l'autre de l'Acadie, maispurement & fimplement la ceffion d'un feul & même pays, qui depuis le Traité d'Utrecht s'appelle la nouvelle E. cosse, & qui auparavant ne renfermon que l'Acadie, suivant ses anciennes! mites.

La France, en effet, n'ayantjamais possedé aucune colonie en Amérique la fous le nom de la nouvelle E'coste, elle ne pouvoit rien céder fous ce nom qu'autant que l'on y joignoit immédia tement l'explication de ce qu'ilfallot en

LIMITES DE L'ACADIE. 163 entendre par cette dénomination; & ART. V. c'est ce qui a été observé dans le Trai-le E'cosse. té d'Utrecht.

On ne peut pas dire que la France ait entendu céder fous une dénomination qui n'existoit pas, au moins pour elle, plus que ce qu'elle a cédé sous une dénomination connue & réelle; & il est certain, même reconnu dans le a adop cours des conférences par les Commifminato faires de Sa Majesté Britannique, que tindific tout ce que la France n'a pas cédé, doit continuer à lui appartenir.

LES ir de l

d'en

Comme

confea

idie, il

, en l'h

compole

nomen Il n'est pas besoin de preuve pour tidela établir que la France n'a jamais posséle In dé aucune colonie sous le nom de noula non velle E'cosse; & il a été prouvé non cadie a feulement que les pays que l'on vounême n droit comprendre sous cette dénomil'Angle nation, lui ont appartenu de toute ande la cienneté avant le Traité d'Utrecht. Acadie, mais qu'elle en a joui fous d'autres la ce noms, comme nouvelle France, ou ui depui Canada en général, pour la plus grane la nou de partie; & en particulier fous ceux ant nerde Norembegue, Etchemins, Baye françoise, Acadie, grande baye de

Saint Laurent & Gaspesie. Rien n'athe chevera mieux de démontrer combien la proposition contraire est destituée de fondement, que l'examen des raifons alléguées par les Commissaires de Sa Majesté Britannique, pour donner existence à une colonie purement idéa-

Mémoire des Ces allégations peuvent se réduire

res François. 4 Octobre

PREMIE'RE ALLE'GATION fur l'existence de la nouvelle E'cosse, au paragraphe XLI, tirée des Lettres patentes de Jacques Ier, du 10 septembre 1621 (a), par lesquelles ce Prince accorda la nouvelle E'cosse au Chevalier Guillaume Alexandre: cette première preuve est appuyée de l'extrait d'unerprésentation faite à la Reine Anne par le Bureau du commerce & des plantations, où, en rappellant cette concession de Jacques Ier., l'on dit (b) que le Chevalier Guillaume Alexandre en prit possession, en chassa les François, & y établit une colonie.

(0)

sel i

753

Letti

CES II

des

parti

#### RE'PONSE.

De toutes les preuves qu'alléguent les Commissaires Anglois, cette première est sans contredit la plus importante, puisqu'il s'agit de la pièce me me dont on prétend tirer l'origine du nom de la nouvelle E'cosse.

Il fuffit de lire la Charte dont il s'a-

#### PREUVES.

(a) Voyez lesdites Lettres-patentes, No. II. au

tom. 2d. la 2de partie des preuves

(b) Extrait de la représentation faite à la Reine Anne, par le Bureau du commerce & des plantations, le 2 juin 1709. No. XXVI, au tom. 2d. la 2de partie des Preuves. LIMITES DE L'ACADIE.

git, pour reconnoître que Jacques Ier. y a apposé une condition dont dépen-De la nouvel doit la création & l'existence de la le Ecosse. nouvelle E'cosse; savoir, dans le cas où les pays qu'il concédoit sous ce nom, seroient dépourvus de cultivateurs, ou qu'ils seroient habités par des infidèles qu'il seroit intéressant de convertir à la Religion chrétienne: Si vel ipsa regna cultoribus priùs vacua, vel ab infidelibus quos ad Christianam converti fidem ad Dei gloriam interest, plurimum insessa.

Au surplus, quand cette clause n'auroit point été insérée dans la Charte de 1621, on n'auroit pas été moins en droit de la supposer, parce qu'elle est de Droit commun; & que suivant toutes les loix divines & humaines, la concession d'un pays habité & occupé par une autre Puissance, est radicale-

s, cer ment nulle.

ES

fe ret

ATIO!

coffe, a

Lettres

10 (前

ce Prin

au Or

cette in

strait di

eine Am

& des

cette un

(b) qu

idre ent

nçois, 8

SE.

la plus 1

offe.

entes, M

n faite !!

rce & ds

Or c'est-là le cas où se trouvoient la pholes pays concédés par Jacques Ier. Ses r l'on Lettres sont du 10 septembre 1621; & ces mêmes pays avoient été concédés te don au sieur de Monts, par des Lettres du Roi du 8 novembre 1603 (a), établis dès l'année suivante en 1604 (b),

### REUVE

(a) Voyez lesdites Lettres. No. IX. de la 3e. Lam partie des preuves, au tom. 2d.

(b) L'Escarbot, p. 432 & Suiv.

Mémoire des & possédés sans intervalle jusqu'à l'it-

ruption du fieur Kirk. Commissai-

4 Octobre

1751.

res François. Ces premiers établissemens sont non seulement antérieurs aux Lettres de concession, accordées en 1621 par Jacques Ier. au Chevalier Guillaume Alexandre, mais encore aux Lettres du même Roi, de 1606, pour concéder à deux Compagnies différentes quelques portions de pays fitués entre le

34e. degré & le 45e.

Ceux qui avoient été concédés au Chevalier Guillaume Alexandre, fe trouvant donc occupés par les François, qui y avoient formé des établis. femens, & qui ne les ont jamaisabandonnés depuis que par violence; la concession de Jacques Ier, doit être considérée comme nulle à tous égards: & par conféquent, le nom de nouvelle E'cosse, qui ne pouvoit devenir réel que par cette concession, n'a eu alors aucune existence; c'étoit un nom en l'air, c'est-à-dire, qui ne portoit fur rien, ainsi qu'on l'a déjà observé dans le cours des conférences.

men

B

le (

mil

litt !

MI (

DEL

(4)

Par rapport à la représentation faite à la Reine Anne en 1709, par le Bureau du commerce & des plantations, on a été furpris d'y trouver s

peu d'exactitude.

Il y est dit \* que le Chevalier Guillau.

PREUVES. \* Voyez ladite représentation du 2 juin 1709. (No. XXVI, de la 2de partie des preuves, au tom.2) LIMITES DE L'ACADIE. 167

laume Alexandre, après avoir obtenu ART. V. une concession de Jacques Ier. en 1621, Delanouvek y établit une colonie, & en chassa les le Ecosse.

François.

LES usqu'il

ens for Lette

1621W

reures, E

En premier lieu, il n'y a jamais eu d'habitans Anglois ou E'cossois dans Ix la la prétendue nouvelle E'cosse; ce pays, our on avant le Traité d'Utrecht, n'étoit haérenne bité & peuplé que par des François.

tues n En second lieu, il n'y a qu'à ouvrir toutes les anciennes relations, où il cond est fait mention du Chevalier Guillaulexan me Alexandre, on y trouvera qu'ayant par la obtenu la Charte dont il est question, né de il envoya un navire qui parcourut en tim 1623 une partie des côtes d'Acadie, & violen qui revint en Angleterre (a), sans mêle, in me avoir tenté de faire un établisseà tout ment. On ne peut caractériser d'établissemens l'invasion passagère de 1628.

uvoit En troisième lieu, s'il étoit vraique effion le Chevalier Alexandre eût chassé les c'étoil François en 1623 ou auparavant, ce qui n'est pas, ce seroit une preuve qu'il y auroit eu des François dans ce pays, qu'il n'étoit pas vacant; que le Chevacuper aux termes de sa Charte; & que par conféquent, fa Charte étoit nulle.

d'y DEUXIE'ME ALLEGATION fur l'existence de la nouvelle E'cosse, au para-

gra-PREUVE

(a) De Lact, p. 62.

Mémoire des Commissaires François. 4 Octob. 1751. graphe XLII, tirée des Lettres patentes de Charles Ier, du 12 juillet 1625 (a), confirmatives de celles de Jacques Ir, du 10 Jeptembre 1621.

### RE'PONSE.

les

feur

date

(0)

At, No

()

te 12 21

Osh

Bent (

Les Lettres du 10 septembre 1621 se trouvant nulles & caduques, comme on vient de le démontrer, celles qui les ont confirmées n'ont rien confirmé, & elles sont elles-mêmes nulles par cette seule raison. D'ailleur, toutes les objections faites contre les premières Lettres, ont toute leur force contre les secondes: le pays étoit établi & occupé par les François.

TROISIE'ME ALLE'GATION fut l'existence de la nouvelle E'cosse, aux paragraphes XLIII, XLIV & XLV, son dée sur la présonption que le Roi auvel consumé au sieur de la Tour en 1651 tout les droits & les concessions qui lui avoient été données dans la nouvelle E'cosse par le Chevalier Guillaume Alexandre.

### RE'PONSE.

Ce fait est également destitué de toute vérité & de toute vrai-semblance. Les Commissaires de Sa Majeste

#### PREUVES.

(a) Voyez 'esdires e tres patentes (No. III. de la 2de partie des preuves, au tome 2.)

LES LIMITES DE L'ACADIE. 169 Britannique n'ont pû l'avancer que sur Arr v. el 161 les relations les plus inficèles. De la nouvel. Juque Tout ce qu'ils ont allégué sur le sieur le E'coffe. de la Tour, est en grande partie tiré de Mémoires obscurs, moins exacts les uns que les autres. otembre On suppose, dans l'un (a), que le luque, sieur de la Tour & son fils étoient fuontre, gitifs en Angleterre pour cause de re-

'onthe ligion; dans l'autre (b), que le fieur s-mêm de la Tour père avoit été pris & en-. Di voyé en Angleterre par le fieur Kirk. es or dans son expédition contre l'Acadie & oute le Canada en 1628, & on ne parle pas le pu du fils.

França L'un de ces écrits (c) fixe l'époque de la concession Angloise, faite au GAT fieur de la Tour, au 12 avril, l'autre Euff. (a) au 30. L'un dit (e) qu'elle a été Ve faite au sieur Charles de la Tour, & ne uele parle point du père, l'autre (f) la dit our en il fai-Cons ou

#### EUVE R

(a) Second extrait d'un Mémoire du fieur Crow-Guillane. No. VIII de la ede partie des Preuves, tom 2. (b) Extrait tiré d'une requête de Louis Kirk.

No. IV. de la rde partie des Preuves.

c) Extrait d'un Mémoire sur l'affaire des sieurs Elliot, de la Tour, Crowne & Temple. No. VII.

vial (d Se ond extrait d'un Mémoire du sieur Crow-

ne. No VIII. 2de partie des Preuves.

(e) Requête de Jean Nelson, concernant le droit des Anglois sur la nouvelle E'cosse. No. XXIII, de E & la 2de partie des Preuves.

f Premier & second extrait d'un Mémoire du Geur Crowne, & celui d'un Mémoire sur l'affaire

Commissaires François, 4 Octob.

1751.

Mémoire des faite au père & au fils. L'un (a) rap. porte qu'ils ont été créés Barons avec les prérogatives de Marquis, ce qui formeroit un titre bien singulier. L'autre (b) ne leur donne que le titre de Baronnets. Dans un endroit (c) il paroît que la concession a été faite pour récompense de service; dans un autre endroit (d), ce n'est que dans l'expectative d'une fidélité future.

de mrei

men ide

in 162

i le ren

in meter

or pere

mettre fa

BALL GOD

Certifer .

la Tour

ala Comp

a la rivi

i Chevali

l'otz ledi

at putie d

Pour répandre quelque lumière sur le fait dont il s'agit, on rappellera sommairement ce qui concerne les

fieurs de la Tour.

Ils étoient établis en Acadie des 1609. Les Lettres de concession accordées au sieur de la Tour fils en 1651, portent qu'il y avoit quarante-deux ans qu'ils avoient passé en Acadie.

Ainsi, les premiers établissemens du fieur de la Tour sont antérieurs à la Charte accordée en 1621 au Chevalier Guillaume Alexandre, & remontent par conféquent à une époque où le nom de

### PREUVE

des fieurs Elliot, de la Tour, Crowne & Temple. No. VI & No. VIII. tom. 2d de la 2e. part. des Preuv.

(a) Extrait d'un Mémoire sur l'affaire des sieus Elliot, de la Tour, Crowne & Temple. No. VII. (b) Second extrait d'un Mémoire du fieur Crow-

ne. No. VIII. (c) Premier & second extrait d'un Mémoire du

fieur Crowne. No. VI & VIII.

(d) Extrait d'un Mémoire sur l'affaire des sieus Elliot, de la Tout, Crowne & Temple. No. VII. LIMITES DE L'ACADIE. 171

un de nouvelle E'cosse n'existoit pas mê- ART. V. Rami me en idée.

le E'coffe.

En 1628, le sieur de la Tour père, qui se rendoit en Canada, fut pris par te le sieur Kirk, & envoyé en Angleterre; il y trahit fon Prince & fa patrie. a de On prétend que le Chevalier Guillaume Alexandre lui accorda d'amples concessions, vrai-semblablement, tant pour lui, que pour son fils; & que la Tour père lui promit en conséquence de réduire l'Acadie fous fon obéissance. Il retourne en Amérique; fon fils

commandoit au fort du cap de Sable, Accôte d'Acadie; le père le follicite de remettre sa place, & il le refuse; les Anglois l'attaquent, & y échouent.

Le père ne put profiter des prétendues concessions qui lui étoient faites,
parce que sa trahison n'eut point de
duccès: le fils, fidèle à son mastre, dédaigna le don que lui faisoit offrir le
Chevalier Alexandre; ainsi ces prétendues concessions n'ont eu aucun que ou effet.

La Tour fils en obtint une nouvelle de la Compagnie de France, en 1635, dans la rivière de Saint-Jean \*. Il n'y fut pas question d'y confirmer celles remble du Chevalier Alexandre. ire di fi

Par

# PREUVES.

\* Vovez ledit acte de concession. (No. XXII, de la 3e. partie des Preuves, au tome z.) emple.

LIN

QUATR Wexi

odle Eco

m, com

mique,

QUA

to by Prey

Mémoire des 4 Octob.

1751.

Par la suite le sieur Charnisay suscita Commissai- des accusations contre la Tour; & en res François. conséquence, il fut dépouillé de ses biens. La Tour passa en France, se justi. fia, obtint même du Roi, en 1651, des Lettres de Lieutenant général en A. cadie & pays circonvoisins: ces mêmes Lettres le rétablissent dans ses biens & lui confirment les concessions qui lui avoient éte accordées. Il ne peut évidemment être question que de celles qu'il tenoit de l'autorité du Roi. de celles qu'il avoit anciennement défendues contre les Anglois, & qu'il possédoit long-temps avant qu'il filt question du nom de nouvelle E'cosse.

En 1654, les Anglois s'emparent de l'Acadie, affiégent & prennent le sieur de la Tour; il subit leur domination: il obtient même de Cromwel de nouvelles concessions, en 1656 (a). Ce toit le cas, ou jamais, de confirmer les concessions qui lui auroient été faites pas le Chevalier Guillaume Alexma la fin o andre; elle ne le font cependant pas, & rien ne prouve mieux qu'elles ont été regardées comme vaines & illusoires, même par le gouvernement d'An-

gleterre.

REUVE

(a) Concession de Cromwel aux sieurs de la Tour, Crowne & Temple, du 9 foût 656. No. XXX, des pièces de MM. les Commissaires Fratçois, tom, 2. dans la 3e. partie des Preuves.

RLB

ouille

rance,

Tent de

les con

TOUATRIE'ME ALLE'GATION ART. V. fur l'existence de la nouvelle E'cosse, aux le E'cosse, paragraphes IX & XLVIII, tirée d'un ordre d'Olivier Cromwel, de 1656 (a), , en 16 général issins: a où les forts de Saint - Jean, de Portroyal & de Pentagoet, sont marqués être en Acadie, communément dite nouvelle E coste.

# RE'PONSE.

uestin Cette allégation n'est pas plus concientiluante que les précédentes. Les Anglois, slois s'étant emparés, en 1654, de ces van says, comme on l'a dit ci-dessus, il puel plaît à Cromwel, dans un acte peu auenthique, où personne ne pouvoit le ontredire, de déclarer que l'Acadie appeloit communément la nouvelle coffe: on a fait voir que ce nom éoit un vain nom, qui n'avoit aucue existence reelle; une occupation njuste n'a pû lui donner une existenvec la fin de l'invasion. Aussi le Trai-cepte de Westminster, de 1655, cité par s Commissaires de Sa Majesté Bri-innique, ne porte point le nom de ouvelle E'cosse, ni même celui d'Aca-

## PREUVES.

(a) Ordre de Cromwel au fieur Lewerett, du 18 ptembre 1656. No. XII. au tom. 2d. dans la 2de Cos all tollis ad )

Fac, 60

ndenouv

la vec le

w derché

unuerin

let conf

nine four

Mies le

, Leti

Title Gr

mod R

Mémoire des cadie; le premier n'auroit certaine.

Commissaire ment pas été admis par le Plénipotentes François. tiaire François, & le dernier auroit trop visiblement démasqué le procédé de Cromwel, & fait sentir que l'occupation de ce pays étoit une usurpation. Ce Traité ne fait mention que

de l'Amérique feptentrionale \*.

Les termes dont Cromwel a fait ufage, ne doivent être confidérés que
comme un artifice pour substituer un
nom Anglois au véritable nom François, & par - là autoriser une invasion
faite en temps de paix comme si les
Anglois n'eussent fait que rentrer dans
la possession d'un pays qui leur auroit
légitimement appartenu.

CINQUIE'ME ALLE'GATION for l'existence de la nouvelle E'cosse, auparagraphe XLIX, fondée sur un Mimoire donné à la Cour d'Angleterrepar l'Ambassadeur de France, en 1685 f, où les côtes de l'Acadie sont dites, côte de l'ACADIE ou de la NOUVELLE E'COSSE.

### RE'PONSE.

Après avoir lû avec attention le Me

PREUVES.

\* Traité de Westminster, du 3 novembre 1655, (au tom. 2d. No. 111. parmi les Traités & add publics.)

† Memoire de l'Ambassadeur de France, du 16 janvier 1685. (No. XXI), de la ade partie despress

ves, au tom, ad)

LIMITES DE L'ACADIE. 175 LE it moire présenté par l'Ambassadeur de Ant. V. France, en 1685, où l'on prétend que De la nouve cet Ambassadeur a apellé l'Acadie du le Ecosse. hnom de nouvelle E'cosse, on n'a pû troutir aver une seule fois le nom de nouvelle E'micosse dans l'entier contenu du Mémoire.

ment. Il suffiroit de relever cette inadvernale tance pour faire disparoître l'argument wellqu'on veut tirer de cette pièce; mais onimau furplus, il n'y auroit rien d'extrasubordinaire qu'un Ministre de France en emAngleterre fe fût laissé surprendre à Part avec lequel les écrivains Anglois comont cherché à établir ce nom, fans eremqu'il eût aucune réalité; mais dans uila l'espérance, sans doute, qu'il en pourroit acquerir par la fuite. C'est ainsi

qu'on s'en est servi dans des livres & fur des cartes, long-tems avant le Traité d'Utrecht; mais de simples énonciations Angloifes (euffent-elles d'été adoptées par le Ministre de Frane, d'ce à la Cour d'Angleterre) ne sont pas des titres & ne peuvent faire exister Mune colonie qui n'existoit pas.

Il est constant, certain & avéré qu'en 1685 l'Angleterre ne possédoit aucune colonie sous le nom de nouvelle E'. remicoffe, & dans aucun tems la France

n'en a possédé sous un pareil nom. Toutes les pièces que l'on peut produire, Lettres de concession, provisions de Gouverneur & d'Officiers, ordres du Roi, capitulations, Traités ade pa

res François. 4 Octobre 1751.

Mémoire des faits avec l'Angleterre, histoires & re-Commissai lations, tout se convertit en preuves pour établir que la France a possédé ce pays fous toute autre dénomination que celle de nouvelle E'cosse, & que jamais le gouvernement de Francen'a employé ce nom avant le Traité d'U. trecht.

> SIXIE'ME ALLE'GATION fur l'e. xistence de la nouvelle E'cosse, au paragraphe L, tirée du Traité d'Utrecht & de l'acte de cession en conséquence, où le pays cédé est appelé la nouvelle E'cosse.

### RE'PONSE.

Jamais les Commissaires du Roin'ont contesté que le mot de nouvelle E. cosse n'ait existé dans le Traité d'Utrecht: ils ont au contraire argumenté de ce Traité pour dire que c'elt précisément le Traité d'Utrecht qui a donné une existence réelle à la nouvelle E'cosse; ainsi, lorsque les Commissaires de Sa Majesté Britannique prétendent prouver l'existence de la nouvelle E'cosse par le Trairé d'U. trecht, ils concourent jusqu'à un certain point avec les Commissaires du Roi, qui soutiennent de plus, que la nouvelle E'cosse n'a & n'a eu d'exiltence que par ce Traité.

Les Commissaires Anglois confordent, dans tout le cours de leur Me-

mol-

DE TO

01 100

12, 100 1

William

inghi

tone la po duct

colle de l

個在所

mos for

Intelly

क्षा श्रे

Bath &

In]

LIMITES DE L'ACADIE. LES istoire moire, la nouvelle E'cosse idéale de ART. V. t en 1621, avec la nouvelle E'cosse du Traité De la nouvels ince d'Utrecht, & l'une & l'autre avec l'A. le E'coffe. déno cadie, sans distinction de limites an-Cook ciennes, afin d'étendre par - là leurs de prétentions à tout ce qui a pû, en le Inquelque temps que ce soit, être désigné par le nom de nouvelle E'coffe. ou par celui d'Acadie.
Tion Des que l'on ne peut se dispenser E'add'admettre comme un fait certain & Trait incontestable, que la nouvelle E'cosse nconfin'a & n'a eu son existence que par le mount Traité d'Utrecht, il en résulte une SE conséquence nécessaire, c'est qu'on a cédé à l'Angleterre la nouvelle E'cosresdu'e, non suivant l'étendue qu'elle poude nouvoit avoir auparavant en idée & en le In magination, puisqu'elle n'existoit pas. traire nais suivant l'étendue que lui donne dire e Traité même : on a cédé à l'Angledu erre la nouvelle E'cosse du Traité réelle l'Utrecht, mais non la nouvelle E'offe de 1621, ni même des années ellé 8,628 & 1654, dans lesquelles une parexiste du pays que l'on voudroit comle Tirendre sous ce nom, avoit été ocjusqui'upée par l'Angleterre.

Or la nouvelle E'cosse du Traité d'U-mairrecht est exactement définie par ce Praité même; c'est l'Acadie, suivant es anciennes limites, avec ses appar-

tenances & fes dépendances.
En vain les Commissaires de Sa Ma-

Mémoire des Majesté Britannique prétendent, Commission 10. Que le mot de nouvelle L'cosse res François & d'Acadie n'ont jamais fignissé qu'u. 4 Octob. 1751. ne seule & même chose, parag. LII.

2º. Qu'en tout cas, tout le territoire, qui, dans aucun temps a été appelé par l'un ou par l'autre de ces noms, a été cédé à la Grande-Bretagne; parag. LIV. pag. 51.

30. Que la France a entendu céder à l'Angleterre la nouvelle E'cosse avec ses anciennes limites, parag. LXVII.

Il fuffit d'expliquer ces trois allegations pour faire tomber toutes les inductions que l'on en veut tirer.

Quant à la première qui roule sur l'identité de l'Acadie & de la nouvelle E'cosse, & dont les deux autres ne font, à proprement parler, que des corollaires, on doit distinguer, comme on l'a déjà observé, la nouvelle E'cosse du Traité d'Utrecht, de la nouvelle E'cosse de 1621: cette dernière est purement idéale. Le Traité d'Utrecht a désigné l'étendue de la nouvelle E'cosse, à laquelle il a donne l'existence; & cette nouvelle E'cosse est l'Acadie suivant ses anciennes limites.

En conféquence on doit pareillement distinguer les anciennes limites de l'Acadie, des limites récentes, pour ne pas confondre avec l'ancienne à cadie, des pays auxquels on a impro-

pre-

miny

mis day

m h

its, 2001

COOK (

the du con

ind Audior

rice Tri

to Marie

and the tree of

THE CO THE

神田 神田

LIMITES DE L'ACADIE. prement donné ce nom dans des temps ART. V. postérieurs; cette distinction est évi-De la nouvel. demment puisée dans le Traité d'U- le E'coffe. trecht même.

De toutes ces différentes dénominations, il n'y en a que deux qui soient fynonymes; la nouvelle E'cosse actuelle ou du Traité d'Utrecht, & l'ancienne Acadie. Les autres dénominations ne peuvent servir qu'à confondre les idées, & ne peuvent se concilier, ni entr'elles, ni avec le Traité d'Utrecht.

LES

nden

ligoil.

parag. utlen

ips at

autre

51.

e E'col

trag.[]

s trois

at tire.

qui n

de la

ler,

L'Angleterre imposera à ses possesfions les noms qu'elle jugera à propos, mais dans le fait & dans le vrai, suivant la lettre & suivant l'esprit du Traité, la France a cédé à l'Angleterre l'Acadie suivant ses anciennes limites, avec ses appartenances & dépendances, comme aussi Port-royal; & elle n'a rien cédé au-delà fur cette pare Tra tie du continent de l'Amérique septentrionale.

La feconde allégation des Commiswelle laires Anglois, est directement contraire au Traité d'Utrecht. Onne peut pas sontenir qu'on ait cédé à l'Angledoit terre tout ce qui a porté le nom d'As cadie en quelque temps que ce foit, lorsque l'acte de cession se restreine expressément & formellement à l'Acadie, suivant ses anciennes limites

La troisième allégation, que la Fran-M 2

1751.

Mémoire des ce a cédé à l'Angleterre la nouvelle Commissai- E'cosse avec ses anciennes limites, a res François, pour objet de substituer les limites défignées par la Charte de 1621, auxanciennes limites de l'Acadie, portées par le Traité d'Utrecht. Ce Traité porte la cession de la nouvelle E'cosse, autrement de l'Acadie, suivant ses anciennes limites, & non la cesfion de l'Acadie ou de la nouvelle E'cosse, avec ses anciennes limites.

Les anciennes limites, portées par le Traité, sont celles de l'Acadie, & non celles de la nouvelle E'cosse. Il suffit donc, pour répondre à l'allégation des Commissaires Anglois sur ce point, de rétablir les termes du Traité dans l'ordre où le Traité les a placés, & qui est le seul qu'ils puissent & qu'ils

doivent avoir.

De tout ce qui vient d'être exposé, il réfulte que les Anglois ne peuvent réclamer, fous le nom de nouvelle E'cosse, & d'Annapolis royale, que ce que la France a autrefois possédésous le nom d'Acadie, conformément à ses anciennes limites, & fous celui de Port-royal: en forte que toute la difcution se réduit à déterminer quelles font les véritables & les anciennes limites de l'Acadie; & que tout ce quine tend point à cet objet est étranger à l'état de la question.

le la la

mini min

le, lin

the deter

Cegrill

le l'Acodie

i dépoque, licator i la

DE CEMPO

m de lle

西, 河

DON!

limis

limits

21, 20

ie, pr Ce I

velle

ie, f

non la

nouvel

limits

porter l'Acad

E'coli

de la Tour.

ART. VI. Examen du ART. VI. Examen du Mémoire des Com- Mémoire des missaires Anglois. Inductions tirées des Commissaires commissions des sieurs de Charnisay & ductionstirées des como mi Fions des

N pourroit se borner dans la ré-sieurs de ponse au Mémoire des Commis-Charnisay & de Sa Majesté Britannique de la Tour. saires de Sa Majesté Britannique, à un seul principe qui renverse tout leur système par le fondement; savoir, que tout ce qui résulte des allégations, pièces & Mémoires dont ils font usage, est étranger à l'objet de la présente discussion.

glois En effet, tout ce qu'ils ont allégué sul fur les limites de la nouvelle E'cosse idéale, n'a aucun trait à la question, puisqu'il ne s'agit, ainsi qu'on l'a fait voir, que de la nouvelle E'cosse réeletten le, dont l'étendue & les limites ont mp été déterminées par le Traité d'Unound trecht même.

rale. Ce qu'ils ont allégué sur les limites polle de l'Acadie, sans distinction des temps ni d'époque, est pareillement sans application à la question présente; parce qu'il ne s'agit pas de tout ce qui a pû ine etre appelé du nom d'Acadie en quelque temps que ce soit, mais uniqueoute ment de l'Acadie suivant ses anciennes maga limites, ainsi que le porte le Traité d'Utrecht.

Mais, pour ne laisser rien à desirer M 3

Commissaires François 4 octob. 1751.

Mémoire des sur cette matière, on reprendra en détail dans cet article & les suivans, toutes les raifons employées dans leur Mémoire; & l'on fera voir, par rapport à chacune d'elles en particulier, ou leur peu de justesse & d'exactitude, ou leur défaut d'application à la question présente, ou enfin, la différence entre le résultat de ces preuves. & l'étendue des prétentions de l'Angleterre.

Mr. 6

it, poul

BWO

s lertic

core 1

is mich ienes li

- Bandan

m, on d

rieux i

is de t

TENTO D

it, se fi

repoli

Tour

friet 16

zerts, to Toyen 10

21603 , P

ellela 3

hité d'

On commencera par l'examen des Lettres de provision accordées au sieur de Charnifay, en 1647, & au fieur de

la Tour, en 1651.

Les Commissaires de Sa Majesté Britannique prétendent déterminer les limites de l'Acadie par celles du gouvernement qui leur est donné par ces

provisions (a).

Pour cet effet, il faudroit que leur gouvernement eut été restreint à l'Acadie fuivant ses anciennes limites; mais, loin qu'il en foit ainsi, leurs provisions l'étendent à l'Acadie & pays -confins (b).

# PREUVES.

(a) Mémoire des Commissaires de Sa Majeste Britannique, parag. II, III & VI. Voyez ci-devant pag. II, 12 & 15.

(b) Lettres de Lieutenant général aux côtes & confins d'Acadie, pour le fieur d'Aunay de Charnisay, du mois de février 1647; & pareilles Lettes pour Charles de Saint-E'tienne fieur de la Tout, LIMITES DE L'ACADIE. 183

Ces dernières expressions sont tirées ART. VI. ans, de la commission accordée au sieur de Examen des Monts, en 1603 (a); & il suffit de les Commissaires lire, pour voir qu'on entendoit par-la Anglois. Inles pays circonvoisins. On trouvera cet-ductions tite affertion développée dans l'article rées des com-XVIII de ce Mémoire. Sieurs de

Or, la France n'a pas cédé à l'An Charnifay & espit gleterre l'Acadie & pays circonvoisins, mais uniquement l'Acadie suivant ses anciennes limites, avec ses appartenances

exame & dépendances (b).

drae

, par artical

des Jamais on ne prouvera que par les appartenances & les dépendances d'un pays, on doive entendre ceux qui en Milfont voisins. Proximité & dépendance minus sont deux idées différentes, distinctes: les aleur confusion entraîneroit celle des ond limites de tous les Etats.

On doit même remarquer que ces oit acommissions, encore qu'elles s'étenfreindent aux pays circonvoifins de l'Acane suffiroient cependant point ju jour remplir toutes les demandes des Acade Commissaires Anglois; car le comnandement des sieurs de Charnisay & le la Tour ne s'étendoit pas sur la rive

# PREUVES.

g & Mu 25 février 1651. (No. IX & X. de la 2de partie Vontes Preuves, tom. 2.)

(a) Voyez les Lettres de provision, du s nomembre 1603, pour le sieur de Monts. (au tom. 2.

Manifo. X. de la 3e partie des Preuves.) kout (b) Traité d'Utrecht, article XII. jear de

Mémoire des méridionale du fleuve Saint-Laurent; Commissai- les deux rives de ce fleuve ayant touses François, jours été sous l'autorité immédiate du 1751. Gouverneur du Canada.

> Au furplus, il n'est pas difficile d'apercevoir que ces deux différentes commissions ont été accordées sur l'exposé des sieurs de Charnisay & de la Tour, qui cherchoient respectivement à se supplanter, & à étendre les bor

8

terre

chages

in do

Coneme

MI une le

Die mo

TODAY!

menens,

tis talen

如此

nes de leur gouvernement.

On peut se rappeler ce qui a été dit dans le troissème article de ce Mémoire, qu'à la mort du fieur de Razilly, les fieurs de Charnisay & de la Tour s'étoient partagés le commandement de l'Acadie & pays circonvoisins; à l'on doit moins les regarder, l'uncomme le successeur de l'autre, que comme deux concurrens.

Long temps avant les Lettres qu'obtinrent le fieur de Charnifay, en 1647, & le fieur de la Tour, en 1651, che cun d'eux avoit obtenu un commandement particulier \*; le fieur de la Tour avoit celui de l'Acadie qu' ne dépaffoit point le cap Canfeau, mas qui néanmoins commençoit dès-lors à s'étendre jufqu'au milieu de la Baye

françoise.

# PREUVES.

\* Lettre du Roi, du 10 février 1638. (No. XXIII

LES LIMITES DE L'ACADIE. Le sieur de Charnisay avoit celui de ART. VI. e que la côte des Etchemins, alors distin- Examendu Mémoire des muniqué de celui de l'Acadie, & qui s'e-Commissaires tendoit depuis le milieu de la Baye Anglois. Infrançoise jusqu'à la nouvelle Angle-ductions tirées des Como x diterre. mi Jions des orden Ils avoient, dans le commandement seurs de nifay l'un de l'autre, des établissemens où Charnifay & espetils exerçoient l'autorité de Comman-de la Tour. endre dans; leurs ordres étoient de ne rien ent changer dans les habitations que chace quicun d'eux possédoit respectivement deadans les limites du gouvernement de urdel'autre; le sieur de la Tour, quoique & de Gouverneur de l'Acadie & d'une parcommitie de la Baye françoise, ne pouvoit rconvrien changer à la Heve ni à Port-ronder, val qui appartenoient au sieur de Charute, nisay; & le sieur de Charnisay, quoique Gouverneur de la côte des Etchemins, slemne pouvoit rien changer au fort de la mila, rivière de Saint-Jean qui appartenoit en fau fieur de la Tour. C'est ce qui paroît par une lettre du 10 février 1638. le la Elle prouve combien ils avoient dé-'Acadilà envahi réciproquement fur le gou-Canfewernement l'un de l'autre; mais leurs coit invasions en ont-elles pû changer les en de véritables limites! Indépendamment de ces deux gouvernemens, il y en avoit un troisième vers les confins de l'Acadie qui en étoit totalement distinct & indépendant, & qui s'étendoit le long de la

UIT

Consi

地站上

B Com

haffa

Acadie .

els Fran

mede I

MINT,

wie.

ingle

zoife, n

IN Mars

Filez lad

Mémoire des grande Baye de Saint-Laurent, depuis Commissaile le cap Canseau, jusqu'au cap des Rores François siers, en comprenant les isles adja4000b. centes.

Le fieur Denys en obtint des provifions du Roi, en 1654 \*, & il paron par fes provisions qu'antérieurement la Compagnie de la nouvelle France lui en avoit confié le gouvernement.

Toutes ces différentes considérations prouvent que les Lettres accordées aux fieurs de Charnifay & de la Tour, en 1647 & 1651, ne peuvent point servir à déterminer les limites de l'Acadie propre, quand même le terme de confins qui s'y trouve ne feroit pas directement contraire aux inductions que les Commissaires Anglois en ont prétendu tirer. Ce furent les difcussions de ces deux concurrens qui mirent le trouble dans l'Acadie. Ils ne cherchoient respectivement qu'à envahir leurs limites; & les titres émanés dans cette confusion, ne sont point propres à répandre des lumières fur cet objet. Les feules provisions du sieur Denys suffiroient pour démontrer que tout le terrein qui s'étend depuis le cap Canseau jusqu'à l'entrée du fleuve Saint-Laurent ne faisoit pas partie de l'Acadie. ART.

\* Provisions pour le sieur Denys, du 30 janvier 1654. (autom, 2. No. XXVIII, de la 3e. partie des Preuves,) ART. VII. Suite de l'examen du Mémoire Pexamen du des Commissaires Anglois. Inductions Mémoire des tirées des Lettres du Comie d'Estrades. Commissaires Anglois Inductions industries des Lettres du Comie d'Estrades.

Es Commissaires de Sa Majesté dutions ti-Britannique citent une lettre de tres du Comte et Ambassadeur, du 13 mars 1662 \*, d'Estrades.

Taité de 1655, favoir, les forts de l'Acadie: Ces forts étoient ceux les l'Acadie: Ces forts étoient ceux les l'Acadie: Ces forts étoient ceux l'appearent lors du l'Acadie de 1655, favoir, les forts de l'entagoet, de Saint-Jean & de Portessionalité de 1656, fuivant les Commissaires Anglois, qu'ils étoient situés ven Acadie.

Ils appuient cette preuve par un orsadre de Cromwel de 1656, dont on a muleu occasion de parler dans l'arricle V; muleu par conféquent, on ne répétera Account ici ce qui a été dit à ce sujet.

vem Si les Commissaires du Roi eussent la prétendu que jamais on n'avoit comles pris sous le nom d'Acadie, ni la Baye de l'rançoise, ni la côte des Etchemins, proble sont situés les forts de Port-royal, de sont saint-Jean & de Pentagoet, on pourroit al le le le le le le le le le l'aliase de la lettre du Comte d'Estrades, aliase de la lettre du Comte d'Estrades de la lettre du Comte d'Estrade

# PREUEVS.

\* Voyez ladite lettre, tome I, page 261.

75.0

UNT

lite to

wili el

mit lapp

Hadie,

In objet prou

d certa

mild d'u

3 & DOM

is one 1

be, la

The po

Tall'eft

Mémoire des encore. Il n'y a donc qu'une simple Commissaire observation à faire, c'est que ce passes François. fage prouve ce qu'on ne conteste point décobre d'Açuil ne dit pas un seul mot des limites anciennes & propres de l'Açuil ne des propres de l'

die qui font l'objet de la présente di cussion. C'est une suite du désaut qui règne dans tout le Mémoire des Commissaires Anglois, de n'avoir point établi avec précision l'état de la question.

On ne doit pas omettre de remaquer que si l'on eût alors réputé que les forts dont il s'agit eussent été sinés dans l'Acadie, aussi évidemment à aussi incontestablement que le prétendent aujourd'hui les Commissaires Anglois, il eut été extraordinaire de ne point exprimer dans le Traité de 1655 une situation aussi constante à aussi précise; ce Traité néanmoins les place vaguement dans l'Amérique septentrionale \*, & il paroît que par la il est plus contraire aux prétentions actuelles de l'Angleterre qu'il ne leur est favorable.

On doit porter, sur les autres lettres du Comte d'Estrades, le même jugement que sur celle dont on vient de parler. Les Commissaires de Sa Maieste

### PREUVES.

\* Voyez ledit Traité, article XXV. (No. III, de la 1re partie des Preuves, tom. 2.)

LIMITES DE L'ACADIE. 189

Marché Britannique s'étendent avec comART. VII.

Suite de l'autorité d'un Suite de l'examende l'appréciation pas lui rendre la juste Commissaires de qui lui est dûe, que de faire dé-Anglois. In mérite duffions tidu de l'exactitude de ses connoissances très de letcommissaire l'étendue & les anciennes limites d'Estrades.

ART. VII.

Suite d'autorité d'un Suite de monité de l'examen de l'exa

Son objet par rapport aux Anglois, toit de prouver que les forts dont il mégagiffoit alors, appartenoient à la prirance, qu'ils avoient été injustement allemvahis, & qu'on étoit tenu de les lui

videnestituer.

que Par rapport à son maître, son demiloir étoit d'insister sur l'utilité & l'im-

rdinortance de cette restitution.

Tra Il est certain qu'à ces deux égards na n'avoit aucune raison pour discuter mont dénomination précise & véritable de Ames établissemens; la question de propit priété & d'utilité en étoit totalement ux pidépendante, soit qu'elle fût traitée e qui us le nom de nouvelle France, ou ous celui d'Acadie.

Dès que la propriété étoit établie, le mous quelque nom que la France eût nonfédé, la restitution en étoit une

restrite nécessaire.

Pour ne point donner lieu de penser ue cette interprétation des lettres du l'omte d'Estrades est arbitraire, & mu'elle n'est imaginée que pour l'adapter

res François. 4 Octobre 1751.

Mémoire des ter à la question présente, il suffit de Commissai- lire les lettres mêmes de cet Ambassa. deur, & l'on y reconnoîtra facilement combien les notions qu'il avoit de ces pays étoient confuses, exceptésurles points de propriété & d'utilité, les feuls qui fussent intéressans pour l'objet qu'il avoit à traiter.

e capa

Ede la pé minte,

ngardé

cole po

THES.

and d'Est

mopres

11,0127

BUT IS BOU

eque l'Ac

mice: I le Flommiff Took con

PR

Redes P

Les Commissaires Anglois citent eux-mêmes une de ses lettres du 25 dé. cembre 1664 \*, où il donne quatre vingts lieues d'étendue aux côtes depuis Pentagoet jusqu'au Cap-Breton.

L'erreur du Comte d'Estrades en cette occasion est sensible. Les véritables côtes de l'Acadie, depuis l'extremité de la Baye françoise jusqu'à Canseau, ont en effet quatre-vingtsacent lieues, & on ne le conteste point à l'Angleterre; mais l'étendue des côtes que désignoit le Comte d'Estrades est d'environ trois cens lieues.

Les Commissaires Anglois citentencore un passage d'une lettre du 27 février 1662 +, où le Comte d'Estrades parle de l'Acadie comme d'un pays dont l'on peut faire un royaume confidérable; & dans un autre endroit !

#### R EUVES.

\* Voyez ladite lettre, tome II, p. 467. &(2) fuite du No. XXXVII. de la 3e. partie des pres ves, au tom. 2.)

† Voyez ladite lettre, tome I, p. 229. (& No. XXXVII, de la 3e. partie des Preuves, tom, 2.)

LIMITES DE L'ACADIE. 191

ART. VII.

Mais ces passages ne prouvent rien, Memoire des non seulement parce qu'ils ne s'appli. Commissares quent pas exclusivement à l'Acadie lui-ductions in ductions il mittes, mais en-rées des let-ces expressions s'appliqueroient à l'an. d'Estrades.

cienne Acadie, on doit au moins conun venir qu'une étendue de cent lieues.
Jon de côtes, auffi avantageufement fituées,
au munies de très-beaux ports, & à porcutée de la pêche la plus riche & la plus
abondante, peut, avec juste raison,
le lêtre regardée comme un royaume conde fidérable pour toute nation qui veut
fa renfermer ses vûes dans des bornes
amodérées.

Pour se convaincre que les idées du Comte d'Estrades sur l'Acadie ne sont de la conte d'Estrades sur l'Acadie ne sont de la conte d'Estrades sur l'Acadie ne sur l'acadie; à coi, du 27 novembre 1664 \*, où il lace la nouvelle Hollande, aujour-l'hui la nouvelle York, sur la côte l'Acadie; & en ce sens, il est vrai de lire que l'Acadie a plus d'étendue que l'Acadie a plus d'étendue que l'Acadie; mais l'on ne pense pas que l'acadie a sur l'acadie de Sa Majesté Briannique conviennent que la nouvelle

## PREUVES.

<sup>\*</sup> Voyez ladite Lettre, tome II, p. 434. (& dans 3c. partie des Preuves à la suite du No. XXXVII.)

Mémoire des Angleterre, ni la nouvelle York, aient Commissai- jamais fait partie de l'Acadie.

min G

ndge (

merre,

tost pr

odie,

an Am

elles é

ART. VIII. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées du Traité de Breda.

Es Commissaires de Sa Majesté
Britannique prétendent que la
France a cédé à l'Angleterre, par le
Traité d'Utrecht, ce qui lui avoitété
cédé à elle-même par le Traité de Breda: mais il s'agit d'examiner comment
ils ont établi un fait aussi important.

Les deux Couronnes, disent les Commissaires Anglois, parag. LV & LVI, avoient en vûe, au Traité d'Utrecht, les transactions qui avoient été passées en conséquence du Traité de Breda; c'est pourquoi, suivant eux, on a ajoûté au mot d'Acadiam, celui de totam; & ils prétendent que chaque mot d'augmentation dans le Traité d'Utrecht, augmente la force du droit acquis à l'Angleterre: ils prétendent pareillement que toutes les fois que la France a formé des demandes concernant l'Acadie, elle a elle-me me insisté sur les limites que réclame l'Angleterre: ils observent, au parag. LXXXII, que la France avant faitla cession de tous les droits qu'elle avoit acquis sur toute l'Acadie, cette circonstance démontre incontestablement que la Grande-Bretagne a infifté fur Anr. VIII. ce qu'elle lui fût cédée dans la même rexamen du étendue qu'elle avoit été donnée à la Mémoire des France par l'Angleterre, en confé-commissaires quence du Traité de Breda. Enfin, ils Anglois Infe font un moyen de la prévoyance rées du Traite qu'eut le Ministre de France en An-té d'Utrecht. gleterre, de faire insérer dans les ordres de restitution, les forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-royal.

Voilà à peu près sur quoi se fondent les Commissaires Anglois, pour assimiler le Traité d'Utrecht à celui de Breda.

Il est facile de répondre à ces diffé-

rentes allégations.

ie.

nal

reds.

ent (

erre,

luia

nero

ion

1º. Nulle ressemblance entre les 1 Tra Traités d'Utrecht & de Breda; nul fondement à assimiler, comme le font les de Commissaires Anglois, les demandes fin actuelles de l'Angleterre, avec celles de la France, lors de ce dernier Trailent té. Les termes dans lesquels il est condan çû, toutes les négociations qui l'ont e la précédé, l'exécution dont il a été suire: vi, tout prouve qu'il ne s'agissoit point outs de déterminer les anciennes limites de des l'Acadie, mais simplement de remetles tre en Amérique les choses sur le pied où elles étoient avant les irruptions réciproques des deux nations. Ce fut le principe des restitutions que la France stipula en faveur de l'Angleterre, comme de celles que l'Angleterre stipula en faveur de la France.

Tom. I. N

Mêmoire des Commissaises François. 4 Octobre 1751.

Le Traité d'Utrecht, au contraire. change l'état des choses en Amérique. Il ne s'agit plus de restitutions réciproques, mais d'une cession. Ce n'est plus comme dans le Traité de Breda. l'étendue des pays envahis qui détermine celle des pays à rendre; ce font uniquement les termes mêmes du Traité d'Utrecht qui fixent l'étendue des pays cédés; ces termes font clairs & précis; c'est toute l'Acadie suivantses anciennes limites, avec ses appartenances & dépendances; c'est sur cette partie de l'Amérique, sur cette partie seule, précise & déterminée, que la France a cédé tous les droits qui lui appartenoient de quelque manière que ce put être, soit par Traité ou autrement, & elle n'entend point le contester.

Rien de plus sensible que la différence, & des Traités, & des demandes que les Commissaires Anglois comparent: elle est fondée sur celle qui le trouve entre une restitution & une

cession.

2°. Nulle preuve qu'au Traité d'Utrecht on ait eu en vûe celui de Breda.

Il n'en est fait nulle mention dans le Traité d'Utrecht, ni dans toutes les pièces communiquées par les Commissaires de Sa Majesté Britannique, ni dans toutes celles dont les Commissaires du Roi ont fait la recherche dans les différens dépôts.

srange a d'Ut. Stole à leda, el l'ande ces minites, l'Iraité d'antière d'ant

HIM

relie et mentions a Commit a la vérite a lappole ann faite

m près la s, puisqui de justi justi allembouc

m n'a po m ftipu a d que i môni qu i de la n

the hive m

oce du '
On n
on fe

LIMITES DE L'ACADIE, 195

Si l'Angleterre avoit prétendu, à la ART. VIII. paix d'Utrecht, tout ce qu'elle avoit Suite de restitué à la France par le Traité de Mémoire des Breda, elle n'auroit pas manqué, au Commissaires lieu de ces expressions, selon ses ancien-Anglois, innes limites, d'insérer ces termes, selon ductions tile Traité de Breda; ce qui en auroit se d'Urrechis

affuré l'exacte ressemblance.

nein Cer e In

; ct

ende

c da fuiva

and the

ettel

Ditto

Telle est cependant la nature des prétentions exorbitantes, formées par les Commissaires Anglois, que si, contre la vérité de ce qui a été démontré, on supposoit qu'on pût assimiler la cession faite par le Traité d'Utrecht, à la restitution faite par le Traité de Breda, elle ne rempliroit pas à beaucoup près l'étendue de leurs demandes, puisque le gouvernement du sieur Denys, qui s'étendoit depuis le cap Canseau jusqu'au cap des Rosiers, près de l'embouchûre du fleuve Saint-Laurent, n'a point fait partie de la restitution stipulée par le Traité de Breda, & que les Anglois prétendent aujourd'hui que non seulement cette partie de la nouvelle France, mais encore la continuation de ces côtes & de la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent, en le remontant jusqu'à Québec, doit leur appartenir en conséquence du Traité d'Utrecht

3º. On ne conçoit pas fur quel principe on se fonde pour soutenir que chaque mot ajoûté dans le Traité d'U-

N 2

Mémoire des trecht, ajoûte nécessairement à la ces-Commissai- sion de toute l'Acadie, que porte ce res François. Traité.

4 Octob. 1751.

Chaque mot mis dans le Traité d'U. trecht, comme dans tout autre, y est pour exprimer le sens que ce mot fignifie: pour augmenter ou pour reftreindre, suivant sa fignification recue & ordinaire. Ainfi, la cession de toute l'Acadie, fuivant ses anciennes limites, n'a jamais pû comprendre, avec les anciennes limites, ce qui n'en a jamais fait partie; encore moins des pays qui n'ont jamais été appelés du nom d'Acadie, même improprement; comme, par exemple, les terres situées

vis-à-vis de Québec.

Les Commissaires Anglois prétendent, au paragraphe LXVII, que l'intention de la Grande-Bretagne n'apas été de restreindre, par le Traité d'Utrecht, l'étendue de l'Acadie: cela peut être; mais il n'a jamais été question, en fait de cessions, de l'intention du cessionnaire, mais uniquement de celle du cédant, & de ce qui est exprimé dans l'acte de cession; la loi doit même naturellement s'interpréter pour celui qui céde contre celui qui reçoit, supposé qu'il y ait dans l'acte de cession quelque expression douteufe; mais c'est ce qui n'existe point dans le Traité d'Utrecht, dont les expresions ne sont point équivoques.

40. En.

LIM

En:

lefte E

fiire i

des de

ité de

H, de

nt-rova

perer qu

Hileme

m, &

ie. La 1

t en a

aplus pa

en d'être

addUtr

chation

III, de lettre du

novemb

M XIV.

LIMITÉS DE L'ACADIE. 197

40. Enfin, les Commissaires de Saart. VIII. Majesté Britannique objectent la pré- Suite de voyance qu'eut le Ministre de France Mémoire des de faire insérer nommément dans les Commissaires ordres de restitution, en exécution du Anglois. In-Traité de Breda, les forts de Penta-ductions tigoet, de la rivière Saint-Jean & de rées du Trai-Port-royal \*.

1e (†

pou

onde

ciem

e moi

unio

Loin que cette circonstance puisse prouver que ces forts fussent incontestablement dans les limites de l'Acadie, elle prouve au contraire qu'on pouvoit élever quelque difficulté à cet égard, & la précaution ne fut point rope vaine. La résistance du Colonel Temple † en a été la preuve; mais ce fait fera plus particulièrement discuté dans ois l'article fuivant.

Il résulte évidemment de ce qui vient d'être exposé, qu'il n'y a nulle In ressemblance entre les Traités de Brecade da & d'Utrecht: nulle conféquence à ist tirer de celui de Breda pour l'exécu-

de tion de celui d'Utrecht.

ART.

### PREUVES.

s'into \* Lettres patentes du Roi d'Angleterre, pour la restitution de l'Acadie du 17 sévrier 1667-8.
(N. XIII, de la 2de partie des preuves. tom. 2.)
† Lettre du Colonel Temple au sieur du Bourg, foldu 7 novembre 1668, (au tom. 2. à la suite du No. XIV. ade partie des preuves.)

WINTS .

te de l

hi le ter

Moix:

tide Pe wiemé.

meur, di

har juge

# ean

polotat

One pe

me que I

the fe re

appart

The Dead

a des p

Mémoire des . 4 Octob. 4751.

commiliaires Erançois ART. IX. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées de l'opposition du Chevalier Temple, à l'exécution du Traité de Breda.

LE peu d'égard que l'on eut en An-gleterre aux raisons dont se servoit le Colonel Temple pour éluder les restitutions stipulées par le Traité de Breda, devient, suivant les Commissaires Anglois, une nouvelle preuve que les forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-royal sont situés en Acadie. olo

Les Commissaires Anglois ont voulu se faire une preuve de ce qui détruit directement leur système.

Le Colonel Temple prétendit que les forts dont il s'agit, étoient situés dans la nouvelle E'cosse, & non dans l'Acadie \*. L'ordre qui lui étoit envoyé portoit la restitution de cinq forts; favoir de ceux dont on vient de parler, & des forts du cap de Sable & de la Heve. Le Colonel Temple convenoit, à l'égard de ces derniers, qu'ils étoient situés en Acadie, ce qui est conforme aux limites que les Commisfaires du Roi ont données à ce pays

## PREUVES.

\* Lettre du Colonel Temple au fieur du Bourg, du 7 novembre 1668, (au tome 2. à la suite de No. XIV, de la zde. partie des Preuves.)

LIMITES DE L'ACADIE. 190

Suite de

par leurs Mémoires des 21 septembre ART. IX & 16 novembre de l'année dernière.

On observera en passant, que les li-Pexamen da mites de la nouvelle E'cosse idéale de Commissaires 1621 se terminent à la rivière de Sain-Anglois, Grea te-Croix; & que par conséquent, le fort de Pentagoet ne s'y trouvoit point renfermé, quoique le Chevalier Temple place ce fort dans la nouvelle E'cosse; mais apparemment que ce Gouverneur, dans le même esprit que quelques auteurs Anglois, trouva à propos d'étendre le nom de la prétendue nouvelle E'cosse jusqu'aux limites de la

nouvelle Angleterre. Pour juger du vrai mérite de l'exception qui étoit formée par le Colonel Temple, afin de se dispenser de restituer les forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-royal, il s'agit de déterminer par quels principes on n'eut point d'égard en Angleterre à ses

représentations. ecin

ndeh lier]

e Bri

at le

le I les (

i, del

s out

cea

tendi oieni

On ne peut l'attribuer qu'à deux motifs, ou parce que le Colonel Temple avoit de fausses notions de ce pays, ou parce que l'intention des Parties contractantes au traité de Breda, avoit eté de se restituer de bonne soi ce qui leur appartenoit légitimement.

Les négociations & le Traité de Breda ne laissent aucun doute sur l'intention des parties. De-là, nulle difficulté de la part de l'Angleterre à insé-

ses François. 4 Octobre 1751.

Mémoire des rer, sur la réquisition du Ministre de Commissai- France, dans les ordres envoyés au Colonel Temple, les noms des forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-royal; & dès-lors la réfistance du Colonel Temple ne pouvoit être autorifée, parce que les ordres qui lui étoient donnés étoient l'interprétation la moins équivoque de l'esprit dans lequel avoit été négocié le Traité de Breda, & du sens qu'il falloit donner a son exécution. On ne peut donc, avecaucune sorte de fondement, attribuerle peu d'égard que l'on eut à ses représentations, aux fauffes notions qu'il auroit eues d'un pays qu'il habitoit, & qui lui avoit été concédé peu après l'invasion de 1654.

, lu

STEEL .

in his

A LINE

La distinction qu'il faisoit étoit puifée dans son propre titre de concession; le pays dont il est ici question, avoit été concédé par Cromwel, le 9 août 1656, tant audit fieur Temple, qu'aux fieurs de la Tour & Crowne \*, les Commissaires du Roin'en peuvent produire qu'une traduction informe qui s'est trouvée au dépôt de la marine; dans cette pièce on trouve une distinc-

### PREUVE

\* Concession de l'Acadie & de partie du pays nommé par les Anglois la nouvelle E'cosse, aux sieurs de la Tour, Temple & Crowne, par Cromwel, le 9 août 1656. (No. XXX, de la ade, partis des Preuves tom. 2. )

Ministion précise & formelle entre l'Acadie ART. IX. envoit & ce que les Anglois appeloient la nou- Suite de ms de velle E'cosse, quoiqu'il ait plû à Crom- Pexamen du wel de les confondre dans les ordres Commissaires areme qu'il envoya la même année au Capi-Anglois. &c. uvoit taine Leverett, pour remettre au Co-Ordres Jonel Temple les forts qui avoient eté

interprepris fur les François.

respired ... Nous donnons & octroyons (por-Traint, te cette pièce) aux sieurs de la Tour, pit done, Thomas Temple & Guillaume done, Crowne, tous & chacun les terres nt, au, & héritages dans l'Amérique, citalesm, après déclarés & limités; favoir, le onsqui, pays & territoire appelé l'Acadie, & pitoit, partie du pays nommé la nouvelle E'aprèsi, cosse, depuis Merliguesche, du côté , de l'est, jusqu'au port & cap de la aisoité, Heve; rangeant les côtes dela mer edecon, jusqu'au cap de Sable; & de là jusquestin, qu'à un certain port appelé le port wel, l, la Tour, & à présent nommé le Temple, port l'E'meron; & de-là, rangeant Crown, les côtes des isles jusques au cap 'enpert, Fourchu; & de là, jusqu'au cap & on info, rivière Sainte-Marie, en rangeant t deli, les côtes de la mer jusqu'à Portuvemi, royal; & de-là, rangeant les côtes , jusqu'au fond de la Baye; & de-là, , p, rangeant ladite baye jusqu'au fort , Saint-Jean; & de-là, rangeant tououreles, te la côte jusqu'à Pentagoet & la ricont,, vière Saint-George, situé sur les con-,, fins de la nouvelle Angletere, &c." Cette

Mémoire des

Mémoire faires Francois.

4 Octobre 1751.

Cette concession comprend, ainsi des Commis-que le porte l'acte même, l'Acadie & une partie de la nouvelle E'cosseidéale, ce qui fait voir bien évidemment.

En premier lieu, que l'Acadie propre & la nouvelle E'cosse idéale dénotent deux pays différens, & qui ne font pas totalement les mêmes, ainsi qu'on l'a déjà observé dans le cinquiè-

me article de ce Mémoire.

En fecond lieu, que l'Acadie propre est beaucoup moins étendue que la nouvelle E'coffe idéale, & quel'Acadie n'en fait qu'une partie, ce qui est entièrement conforme à l'opinion qu'en avoit le Colonel Temple; preuve que la distinction qu'il en faisoit n'étoit pas en soi aussi frivole, comme le prétendent les Commissaires de Sa Majesté Britannique, puisqu'elle étoit fondée sur son propre titre de concesfion, émané du gouvernement d'Angleterre.

On est fondé à croire que cette distinction étoit pareillement fondée sur les Lettres patentes qu'il obtint de Charles II après la restauration de ce Prince sur le trône de ses pères. Les Commissaires du Roi n'ont point de copie de ces Lettres; mais il en est fait mention dans une réponse du Chevalier Temple, au tieur du Bourg; réponse, dont la copie fut envoyée dans le temps au Conseil du Roid'An-

gle-

111

onte (

5 to I

100 CUE

desert

dagun

loit, i

plats !

lin c

wieft

n ions

e fills

n faite

is qu'il

gleterre par le Chevalier Temple, & ART. IX.

gleterre par le Chevalier Temple, & ART. IX.

qui a été communiquée aux Commifqui a été communiquée aux Commiffaires du Roi par ceux de Sa Majefté Mémoire des
Commiffaires
Le Chevalier Temple y dit expref-Angleis, & 66

tagne lui a confié par fes Lettres fous
le grand fceau d'Angleterre, le goule grand fceau d'Angleterre, le gouvernement de l'Acadie & d'une partie

de la nouvelle E'cosse; & c'est de-la Le Chevalier Temple y dit expres-Anglois, &res de la nouvelle E'cosse; & c'est de-là qu'il argumente, pour dire que le Traité de Breda ne faisant mention que de e, d'l'Acadie, il n'est pas tenu de rendre les places situées dans la nouvelle E'-

e al cosse.

dall

Si l'on consulte les Anglois qui ont parlé de la nouvelle E'cosse & de l'Aivoli cadie, on y trouve en général que l'Aillim cadie n'est qu'une partie de la nouvelle E'cosse : c'est ce que l'on démonred trera dans l'article XIII en traitant des notions Géographiques de l'Acadie.

que On croit que ce qui vient d'être exnimposé suffit pour donner à la distinc-

il tion faite par le Colonel Temple, unimtout le poids & toute l'autorité qu'elle spindoit avoir dans la présente discussion; 'ont de dès qu'il est prouvé qu'en soi elle nais n'est point frivole, elle décide for-

pontimellement la question.

Commissaires

WIT

wine .

ir les

et, dan ma, di

refero

Une p

me, de

Heton ,

Lettre de Topez !

hintations

Intedes I

3 du 23

Mitte des

Mémoire des Commissaires François. 4 Octobre 1751.

ART. X. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées de plusieurs Lettres & Mémoires des Ambassadeurs de France, & des Gouverneurs François de l'Amérique. ainsi que d'un Mémoire du Bureau du commerce & des plantations, sur les limites de la nouvelle Angleterre.

L Es Commissaires Anglois ont produit, pour le soutien de leursystème sur les limites de l'Acadie,

1º. Un Mémoire de l'Ambassadeur de France, en 1685 \* concernant la confiscation de plusieurs navires Anglois qui avoient fait la pêche fur les côtes des établissemens François sans la permission du Roi; & il est dit dans ce Mémoire que les côtes d'Acadie s'étendent depuis l'isle Percée, jusqu'à la rivière Saint-George.

20. Un autre Mémoire des Ministres de France, en 1687 (a), où Yon fe plaint que les Anglois aient prétendu confisquer des vins qui alloient à Pentagoet, situé dans la province d'A-

cadie.

REUVE

\* Mémoire de l'Ambassadeur de France, du 16 septembre 1685. (tom. 2. No. XXI, 2de partiedes Preuves.)

(a) Voyez ledit Mémoire qui a été produit par les Commissaires Anglois, tom, 2. No. XXII, 200

partie des preuves.

3º. Une lettre de M. de Villebon, ART. X. de 1698 (a) commandant en Acadie Suite de fur l'étendue de fon gouvernement Mémoire des dont il étend les bornes jusqu'au Ki-Commissaires

nibeki.

4º. Un nouveau Mémoire de l'Ambassadeur de France, en 1700 (b), contenant des propositions alternatives sur les bornes de l'Acadie, soit pour les restreindre à la rivière Saintoise George, dans le cas où le fort de Chidi chitouan, du côté de la baye de Hudfon, resteroit à la France; & dans le And cas où il n'y resteroit pas, l'Ambassaone deur du Roi insistoit sur l'étendue des limites de l'Acadie, jusqu'à la rivière ech Kinibeki.

70. Une promesse du sieur de Subercase, de 1710 (c) où cet Officier s'intitule Gouverneur de l'Acadie, du Cap-Breton, isles & terres adjacentes, depuis le cap des Rosiers du fleuve

Saint-Laurent, jusqu'à l'ouest de la rivière Kinibeki; & où, en parlant de Port-

# PREUVES.

(a) Lettre de M. de Villebon, du 5 septembre 1698. (No. XXIV, 2de. partie des Preuves. tom. 2.)
(b) Voyez l'extrait dudit Mémoire, rapporté I dans des observations du Bureau du commerce & de la des plantations, du 29 avril 1700. (No. XXV, zde. partie des Preuves tom. 2.)

(c) Promesse ou passeport donné par M. de Subercase, du 23 octobre 1710. (tom. 2. No. XXVII-

M 2de partie des Preuves.)

Mémoire des Port-royal, il s'exprime de la forte. Port-royal à l'Acadie. Commissai-

res François.

4 Octobre ITSI.

On a rappelé de fuite toutes ces dif. férentes pièces, parce que les inductions que les Commissaires Anglois en prétendent tirer, se réfutent par une seule réflexion qui leur est commune.

C'est que toutes ces pièces sont postérieures au Traité de Breda; qu'alors l'abus de donner le nom d'Acadie à la baye Françoise & à la côte des Etchemins, étoit assez fréquent: c'est-là ce que prouvent ces pièces, & c'est ce que les Commissaires du Roi n'ont point contesté; on pourroit tout au plus en conclurre que c'étoit l'étatactuel de l'Acadie, lorsque Port royal a été pris par les Anglois; il en pourroit résulter que ces pièces seroient propres à défigner les dernières limites de l'Acadie; mais cela même est la preuve la plus convaincante qu'elles ne peuvent s'appliquer aux anciennes limites de cette province, le seul objet dont il soit question.

Lorsque les Commissaires Anglois difent, au parag. XXV, que le Mémoire de l'Ambassadeur de France, de 1685, représente l'Acadie avec les mêmes limites qu'ils demandent présentement, c'est un manque d'attention de leur part; car ce Mémoire n'en porte l'étendue que jusqu'à l'isse Percée; & par leur Mémoire du 21

fep.

UM

mi de

eceptes.

iones d

estate o

ditteda

11 (1), 1

and plas

e? on 1

dir en

necht.

ob se do

a relief of

feptembre 1750, ils l'ont portée environ deux cens lieues plus loin jusque suise de vis-à-vis de Ouébec.

Suite de l'examen des Mémoire des Commissaires

Si le sieur de Subercase place Port-Commissaires m royal dans l'Acadie, ce n'est que par Anglois, & e. une suite de l'étendue que l'on avoit donnée improprement à l'Acadie, dont la dénomination étoit alors commune aux pays adjacens & circonvoisins; & at en effet, il étoit Gouverneur non seulement de l'Acadie, mais des terres adjacentes. Cette confidération fuffit & feule pour montrer que son gouvernement excédoit les limites propres & anciennes de l'Acadie: c'étoit pareillement le cas du sieur de Villebon. Il le en résulte que ce qu'il dit dans sa lettre sur l'étendue de son gouvernement, n'a point d'application aux anciennes

La distinction des anciennes limites est tirée du Traité même d'Utrecht; & & si le P. Charlevoix en a fait mention (a), pouvoit-il puiser dans une source plus authentique & plus respectable? on ne voit pas que cela puisse affoiblir en rien l'autorité du Traité

d'Utrecht.

limites de l'Acadie.

tese

On ne doit pas terminer cet article fans parler de l'avis du Bureau du com-

mer-

## PREUVES

des Commissaires Anglois, pag. 67.

Mémoire des merce & des plantations (a), qui a Commissai- été communiqué par les Commissaires res François. de Sa Majesté Britannique, sur le Mé-4 Octob. moire de l'Ambassadeur de France de 1751.

1700, concernant les limites entre la nouvelle France & la nouvelle Angleterre.

Les Commissaires de ce Bureau déclarent que les limites de la nouvelle Angleterre doivent s'étendre de droit jusqu'à Sainte-Croix; par-là les Anglois s'approprient le Kinibeki & lari-

vière de Pentagoet.

En 1700, le Traité de Breda subsistoit; rien n'y avoit donné atteinte. Avant ce Traité, les François possédoient légitimement un fort sur la rivière de Pentagoet; le Traité de Breda l'avoit reconnu, puisqu'en exécution de ce Traité, on en avoit ordonné & fait la restitution à la France: néanmoins, en 1700, les Commissaires du Bureau du commerce & des plantations déclarent contre les stipulations les plus précises & les plus authentiques, que ce même territoire, reconnu appartenir à la France, appartient de droit à l'Angleterre. On supprime toute réflexion sur une pareille affertion.

Quant

a Vingi edant i Plymou e des V

auguet dans de

Sire.

the pas

B, I.

#### R E U V E

(a) Observations du Bureau du commerce & des plantations, du 29 avril 1700, (tom. 2, No. XXV ade partie des Preuves.)

Quant au sentiment des Commissai- ART. X. res de Sa Majesté Britannique, il a suite de varié sur les limites de la nouvelle Mémoire des Angleterre.

Aux paragraphes IV, V & LX, ils Anglois, &c. bornent les possessions de la France

aux Virgines; & au parag. XLVI, ils étendent les concessions de la nouvelle Plymouth, qui, suivant eux, est une des Virgines, jusqu'à la rivière Sainte-Croix. Ils sont, dans cet endroit de leur Mémoire, du même sentiment que les Commissaires du Bureau

du commerce & des plantations.

Mais dans d'autres endroits, ils foûtiennent & tâchent de prouver que Pentagoet étoit la frontière des poffessions de la France. Ils citent à cet effet, au parag. LXI, une lettre du Comte d'Estrades; ils appuient cette opinion, au parag. XXIII, sur le Traité de Breda; & ils déclarent, au parag. LIX, qu'ils pourront toûjours prouver cette opinion lorsqu'il sera nécessaire.

Ces deux opinions cependant font mévidemment contraires; & si l'une est leur raie, l'autre ne peut l'être; mais il me fera pas difficile de démontrer que ni l'une ni l'autre ne sont exactes.

polleffions de la France; elle est poscrieure à celle de 1603, accordée au Tom. I. Mémoire des sieur de Monts, & aux établissemens qui furent commencés en conséquen-Commillaires François. ce des 1604.

4 Octobre 1751.

20. Par la Charte de 1606 les deux Virgines des Anglois ne devoient s'étendre qu'à cinquante milles de diffance, le long des côtes du lieu de leur premier établissement. Par là, celui de la nouvelle Plymouth, qui étoitle plus nord, loin d'arriver jusqu'à Sainte-Croix, ne s'étendroit pas même jusqu'à Boston, qui n'a été fondé depuis qu'en 1630. Ainsi, loin que la Charte de 1606 favorise la prétention des Commissaires Anglois, elle peut, au contraire, fervir à établir une opinion qui les resserreroit dans des simites beaucoup plus étroites que celles qu'on leur conteste.

Par rapport au paffage tiré du Comte d'Estrades, que Pentagoet est la première place de ce qu'il appeloit A. cadie, il y a deux observations à faire.

La première, c'est qu'il a lui-même étendu ce qu'on appelloit alors Acadie, jusqu'à la nouvelle York inclusivement, ce qui est bien éloigné d'en vouloir restreindre les limites à la ri-

vière de Pentagoet.

La feconde, c'est que souvent un fort est dans le centre d'une possession; & dans ce cas, il n'en défigne pas les limites. Quoique les François eussent un fort à Pentagoet, & que ce fût leur

pre-

wiere

an de

orer d

la from

ngine

ders po

l'on pe

Tong I

première place du côté de la nouvel- ART. X. le Angleterre, il n'en résulte pas que Pexamen du ce fût l'extrémité de leur frontière: & Mémoire des cette dernière réflexion sert en même Commissaires temps de réponse aux inductions que Anglois, & ca les Commissaires Anglois ont préten-

du tirer du Traité de Breda.

COM

06 TH

evoie

es de

ark Il ne reste donc, sur cet objet, qu'à , qui julqi attendre les preuves qu'ils ont annoncé être en état de donner; car il est oas of évident que ce qui est dans leur Mémoire ne prouve rien à cet égard.

quel Toutes les pièces qu'ils ont produites prouvent, au contraire, que la France dans tous les temps a infifté fur la frontière du Kinibeki, & que les Anglois se seroient volontiers bornés à la rivière Saint-George; car après ce qui a été exposé ci-dessus, on n'imagine pas que l'on doive avoir beaucoup d'égard à l'avis du Bureau du commerce & des plantations, du vano 29 avril 1700.

Toutes les relations font commenottacer à la rivière Kinibeki la côte des You Etchemins, dont les François font les empremiers possesseurs, & les légitimes

impropriétaires.

Si l'on peut ajoûter foi à ce qui se le le trouve dans l'histoire du P. Charlevoix une (a), les Anglois tentèrent de s'établir

## PREUVE

Well (a) Tome I. pag. 439.

Mémoire des fur le Kinibeki en 1671; mais ils fe Commissaires François, retirèrent, fur les plaintes qui en fu-4 Octobre rent portées par les François, le Kinibeki étant regardé comme faisant la féparation de la nouvelle Angleterre

& de la nouvelle France.

Les Lettres de concession accordées par Cromwel, en 1656, aux sieurs de la Tour, Crowne & Temple, tant de l'Acadie, que d'une partie de ce qu'il appeloit la nouvelle E'cosse, s'étendent jusqu'à la rivière Saint-George; en sorte qu'elle n'étoit point alors regardée, par les Anglois mêmes, comme faisant partie de la nouvelle Angleterre.

Mais le titre dont l'Angleterre peur le moins exciper, est sans contredit la Charte accordée pour la nouvelle Angleterre, le 7 octobre 1691 (a), par le Roi Guillaume III, & par la Reine

Marie son épouse.

Par une première disposition de cette Charte, le Roi d'Angleterre réunit en un seul gouvernement, sous le nom de nouvelle Angleterre, plusieurs colonies Angloises; savoir, la colonie de la nouvelle Plymouth, cesse de la baye de Massachuset, & la province

#### PR. EUVES.

(a) Charte accordée à la province de la bare de Massachuset, le 7 octobre 1691. (tom. 2. Na LIII. 3e. partie des Preuves).

de Maine: les limites de ces différen- ART. X. tes colonies y font exactement décrites; elles se terminent à la rivière de l'examen du Sagahadock, dont l'embouchure se Commissaires réunit à celle du Kinibeki. Ainsi, par Anglois, &c. les propres titres des Anglois, le Sagahadock borne & limite la nouvelle

S, aut Angleterre.

RLE

; mini

es que

ançois,

mme fil elle And

l'emple Par une seconde disposition de cette artie de Charte, le Roi d'Angleterre, qui é-Ecose, toit alors en guerre avec la France, e Saint réunit pareillement à la nouvelle Ant point gleterre toute la partie des possessions pis mêm des François en Amérique, à laquelle la nouv les Anglois avoient donné le nom de nouvelle E'cosse; & tout le pays situé 'Angles entre cette province idéale & la nouft fans velle Angleterre, ce qui dans le systèpour la me Anglois doit s'entendre depuis la bre 160 rivière de Sainte-Croix, jusqu'à celle , apr de Sagahadock.

Mais on ne doit pas omettre d'oblifoofin ferver une différence essentielle qui se Anglett trouve dans ces deux dispositions.

ment, a l'égard des pays que concerne la re, première, c'est-à-dire, qui sont situés voil, la l'ouest du Sagahadock, qui compoouth, fent la nouvelle Angleterre, & qui å appartenoient légitimement à la Couronne de la Grande-Bretagne, la Charte donne tout pouvoir au gouverne-VI ment de la nouvelle Angleterre, d'aca promi corder définitivement toutes les concessions qu'il jugera à propos.

Mémoire des Commissaires François 4 Octob.

À l'égard des concessions dans les pays que concerne la seconde disposition de la Charte, c'est-à-dire, qui sont situés à l'est du Sagahadock, & qui appartenoient à la France, le Roi se réserve le droit de les consirmer; & jusque-là, elles sont déclarées nulles & de nul effet.

D'où provient cette différence, si ce n'est que l'on favoit bien en Angleterre n'avoir aucun droit légitime sur ces pays, & que l'on prévoyoit qu'à la paix la France pourroit bien n'en pas faire la cession à l'Angleterre? Et de fait, le Traité de Riswick n'apporta aucun changement aux possessions de la France dans cette partie de l'Amé-

rique.

Il est d'ailleurs remarquable que tout le pays situé entre la rivière de Sainte-Croix & le Sagahadock, est défigné dans la Charte Angloife, & n'y est point nommé; ce qui fait voir, en premier lieu, que l'Angleterre ellemême ne le comprenoit point sous le nom d'Acadie, ni même de nouvelle E'cosse, quoique ses Commissaires prétendent aujourd'hui le réclamer à ce titre: en second lieu, que ce paysn'avoit jamais fait partie des domaines de l'Angleterre; car fi les Anglois ont donné le nom de nouvelle E'coffe à un pays qui ne leur appartenoit pas, peut-on présumer qu'ils eussent négli-

kis fi la

UM

He dos

ent 2

COCE O

mite ou

M OH,

ne fone

Benins

nik en é

meli, (

mot alor net Saint la vérita intraend patentes net strier laglois.

ege; que peuv de peuv da Ki mures,

Ment p

ré de donner un nom à un pays qui ART. X. leur eût appartenu? Ce seroit une né- Suite de gligence ou une indifférence dont il l'examen du

n'y auroit jamais eu d'exemple.

Commissaires

On voit les Commissaires Anglois Anglois. &c. étendre ou resserrer successivement les bornes des possessions des François, suivant qu'ils présument qu'elles font ou ne font point partie de ce qui leur a été cédé par le Traité d'Utrecht; & c'est-là le principe de leurs variations à cet égard.

Lorsqu'ils croient que la côte des Etchemins fait partie de l'Acadie, alors ils en étendent les limites jusqu'au Kinibeki, ou au moins jusqu'à Penta-

de goet.

gitin

Mais si la côte des Etchemins nefait point partie de l'Acadie, ils en voudroient alors resferrer les bornes à la

ock, rivière Sainte-Croix.

Les véritables limites de ces pays font cependant fixes, certaines, inette dépendantes de tous les motifs qui font varier les opinions: il paroît que demles Anglois, plus d'une fois, ont borné leurs prétentions à la rivière Saint-George; que dans le fait & le droit, amils ne peuvent point les étendre au de-là du Kinibeki; que selon leurs pro-Antipres titres, leurs possessions sont enle lacore moins étendues, & qu'elles ne dépassent pas la rivière de Sagaha-Mendock.

ART.

Mémoire des 4 Octob. 3751

res François. ART. XI. Suite de l'examen du Mémoire des Commissaires Anglois. Inductions tirées du Traité d'Utrecht.

> Es Commissaires de Sa Majesté Britannique prétendent que, pour déterminer les limites de l'Acadie, & interpréter à cet égard le Traité d'Utrecht, il faut se guider par l'intention des parties, & se déterminer par les limites qu'elles avoient en vûe dans

le cours de la négociation.

On pourroit répondre en général que ce qui a précédé un Traité ne décide point de l'étendue des stipulations qu'il renferme: il est censé que chacune des parties contractantes a portéses demandes le plus loin qu'il lui a été possible; & l'on ne doit avoir égard qu'à ce qui a été conclu définitivement d'un commun accord.

Ouoi qu'il en soit, on ne resule point d'entrer dans l'examen des différentes pièces que produisent à cette occasion les Commissaires de Sa Majesté Britannique. Plusieurs de ces pièces ne prouvent rien de ce qu'ils ont dessein de prouver, & quelques-unes

prouvent le contraire.

La prémière de toutes est l'état des demandes formées par l'Angleterre (a)

EUVE (a) Réponse de la France, du 8 octobre 1711,

eù elle proposoit que chaque nation gardat respectivement les domaines & territoires dont elle se trouveroit en l'examen du possession dans l'Amérique septentrio · Commissaires nale, à la ratification de la paix.

LES

n do la

is. In

cht.

le Sall

k quelos

Mémoire des Anglois Inrées du traité

La discution de cette demande fut ductions tidentquale l'Acale Tra renvoyée aux conférences pour la paix. d'Utrecht. Si elle eût eu son exécution, les Anglois n'auroient acquis, par le Traité, que Port-royal, dont ils étoient en déterni possession à la paix: l'Acadie entière enten feroit restée à la France; elle auroit gardé Plaisance, presque toute l'isle de Terre-neuve, & nommément le fort Saint-Jean dans la même isle, le les la poste le plus important que les Anglois y enser eussen occupé avant la guerre de 1702.

Pour seconde pièce, les Commissaires Anglois produisent les instructions oit (a) de l'Angleterre, à ses Ambassadeurs plénipotentiaires au congrès d'Utrecht: par ces instructions ils sont chargés de revendiquer le pays nommé la nouvelle E'cosse, & expressement Port-royal, dont les Anglois se

ines de trouvoient en possession.

eund Ce que l'Angleterre prescrit à ses dead Ministres par des instructions, peut fer-

PREUVE es el aux demandes préliminaires de la Grande-Bretagne, partie des prenyes (tom. 2. No. XXIX, 2de partie des preuves.)

(a) Instructions, du 23 décembre 1711, pour Milord Strafford, (tom. 2. No. XXX, 2de partie des preuves.)

drela

DEE:

there!

4 Octobre 1751.

Mémoire des servir à établir l'état de ses demandes. Commissai- mais ne peut jamais être regardé comres François. me la mesure des cessions qu'on lui a faites depuis; & au surplus, ces instructions annoncent bien que Portroyal est dans l'étendue du pays auquel les Anglois avoient voulu donner la dénomination de nouvelle E'cosse, mais elles ne prouvent point que cette ville foit dans les anciennes limites de l'Acadie; par conséquent, elles ne touchent point à l'état de la question, qui est déterminée par les propres termes du Traité d'Utrecht.

La troisième pièce est un Mémoire de M. de Saint-Jean Secrétaire d'Etat d'Angleterre (a), qui propose la celsion de la nouvelle E'cosse ou de l'A. cadie, suivant ses anciennes limites.

La France eut beaucoup de peine à s'v déterminer. On voit dans deux Mémoires communiqués par les Commissaires de Sa Majesté Britannique (b), qu'elle proposa d'autres cessions pour engager les Anglois à se désister de la demande de l'Acadie: le Roi offrit, s'il la conservoit, de restrein-

E U V

(a) Mémoire de M. de Saint-Jean à M. de Torcy, du 24 mai 1712, (tom. 2. No. XXXI. 100

partie des Preuves.)

(b) Réponse du Roi, du 10 juin 1712, & offics de la France avec les demandes de l'Angletere, & les réponfes de la France, du 10 septembre 1712, (tom. 2. No. XXII & XXXIII 2de partie des preuves.)

LIMITES DE L'ACADIE. 219 e didre les limites des possessions qui fai- ART. XI. remfoient alors partie du même gouver- Suitede of Memoire des froit d'en restreindre les limites actuel-Commissaires bien les, dans un cas qui n'a point eu lieu, les Anglois. In-Commissaires Anglois en concluent que ductions tiat wison intention a été de la céder avec ces d'Utrecht. ouvelmêmes limites actuelles. Ce raisonnet pomment est détruit par le Traité même ncienta' Utrecht: il porte la cession de l'Acaléquendie, non suivant les limites actuelles, etat anais fuivant ses anciennes limites. née m L'examen de ces pièces fait voir d'Ud'une manière bien évidente, qu'on efun'en peut point tirer les inductions Secretalont les Commissaires Anglois ont propiherché à se prévaloir. On verra, au coffe contraire, qu'ils ont eux-mêmes admicienna nistré une preuve certaine, que la Francoup e n'a jamais eu l'intention de céder voit de qu'ils demandent aujourd'hui. Indépendamment de la cession de le la cession de la cession eux nations, & que les François n'y ussent élever aucune fortification. Le Roi résista à cette proposition, &

Le Roi refilta a cette propolition, & plant appuya fon refus par des raifons auxsimulates l'Angleterre fe rendit. Ces raions font connoître fes vûes & fes inentions, mieux que tous les argumens
to les raifonnemens que l'on pourroit
re, d'aire. La réponfe de la France, rappor-

Mémoire des portée par les Commissaires Anglois, Commissaire est datée de Marly, du 10 juin 1712, 1936 Postobre Voici comme elle s'énonce:

1751.

,, Comme on n'a vû que trop souvent les nations les plus amies devenir ennemies, il est de la prudence du Roi de se réserver à lui-même la possession de la seule isle, quilu donnera désormais une entrée à la rivière de Saint-Laurent; car les vaisseaux de Sa Majesté seroient entièrement privés de cet avantage, si les Anglois, maîtres de l'Acadie & de Terre-neuve, possédoient encore en commun avec les François l'isle du Cap-Breton: & le Canada feroit perdu pour la France, aussitôt que la guerre (ce qu'à Dieu ne 99 plaise) seroit renouvellée entre les deux nations; mais le moyen le plus sûr de la prévenir, c'est de penser que cela peut arriver. On ne dif-3.3 simulera pas, & par la même raiion, que le Roi veut se réserver à

, mune qu'ont tous les Souverains, d'élever dans les isles & dans l'em, bouchûre de la rivière Saint-Lau, rent, ainsi que dans l'isle du Cap, Breton, telles fortifications que sa Majesté jugera nécessaires".

lui-même la liberté naturelle & com-

S'il y a un fait qui soit incontellable, concernant les intentions de la France à la paix d'Utrecht, & sur le

quel

LIMITES DE L'ACADIE. 221 milia quel il paroît que l'Angleterre se soit ART. XI. VI. v. du rendue, c'est sur la conservation de la Suire de senon liberté de fortisser l'embouchûre du Mémoire des de parvenir Commissaires avi aleuve Saint-Laurent, & de parvenir Commissaires

s les pures la Canada. Or, il n'y a Anglois. In-il charien de plus diamétralement contrairées du traité
référence à ces intentions, que de supposer d'Utrecht. la seule que la France auroit eu celle de céder als un l'Angleterre toute la partie méridio-

Lamale du golfe Saint-Laurent, ainsi que Maria rive méridionale du fleuve de ce vés de mom, jusqu'à la hauteur de Québec; maintiette cession auroit produit beaucoup ve, poslus certainement que celle du Capmaver Breton, tous les effets qu'en appré-

reton: nendoit si justement le feu Roi: mais ula Fisilus les prétentions des Commissaires re (ce Anglois font exorbitantes, plus leur

nouvelleneu de fondement se rend manifeste nais le m'x palpable.

nir, cel Ils prétendent (parag. LXXXI pag. triver 34) que l'isse du Cap-Breton, & une parlibartie des isles du golfe Saint-Lauiventment, étoient comprises dans les limienténances de l'Acadie, & que ce n'est que us la par voie d'exception que la France silles l'est réservée l'isse du Cap-Breton; ce nivier qui emporte en même temps, que les lans Mutres isles, situées dans les mêmes liortificanites, & notamment l'isse Saint-Jean, ecessialevroient appartenir à l'Angleterre.

ui foit. Il ne se trouve rien dans le Traité s inted'Utrecht, dont on puisse induire de Ofrech Pareilles idées: si la France avoit re-

tenu

Commissaires François. 4 Octob.

1751.

Mémoire des tenu la possession de l'isse du Cap-Bre. ton à titre d'exception, le Traité le porteroit, & il ne le porte pas. L'article XIII, qui concerne cette isle, ne parle pas de l'Acadie. Il déclare d'abord que l'isle de Terre-neuve, qui n'a jamais fait partie de l'Acadie, ap. partiendra déformais & absolument à la Grande-Bretagne, avec les islesadjacentes; il ajoûte enfuite que l'isle du Cap-Breton, & toutes les autres quelcon. ques, situées dans l'embouchure & dans le golfe de Saint - Laurent, demeureront à l'avenir à la France, avec l'entière faculté au Roi d'y fortifier une ou plusieurs places.

On aperçoit clairement que cet article a été inféré dans le Traité, rélaivement aux demandes particulières qui avoient été formées sur cette ille, & non pas relativement à la cession genérale de l'Acadie; la mention de la faculté de fortifier en est une preuve.

L'intention a été visiblement, qu'il n'y eut rien de douteux sur les différentes isles du golfe Saint-Laurent, relativement à la cession de l'isle de Terre-neuve, & des isles adjacentes, qui fait la première partie de ce même article.

Les Commissaires Anglois ne pretendront point, sans doute, que l'Acadie, ait jamais, dans aucun temps, embrassé toutes les isles de ce golfe. ESSUN LIMITES DE L'ACADIE. 223 de l'illa La déclaration du droit de la France ART. XI. epion, sur ces différentes isles, & sur celle Suitede ele ponidu Cap-Breton, est néanmoins con-vexamen aco concentrate de la même manière, & dans les Commissaires calle, l'amêmes termes. On ne s'est pas servi Anglois. Inde Teme de la voie d'exception, plus pour l'isle dutions tinie de Idu Cap-Breton, que pour les autres. & Usreehi. nais & Au furplus, seur prétention sur une ne, aux partie de ces isses, savoir, sur celles te enlait qui avoisinent la côte, depuis le cap nuis le a Canseau jusqu'à Gaspé, ne peut subl'embouchlister sans aller directement contre le nurent, harraité d'Utrecht, qui déclare formelte, ave lement que toutes les isles quelconrtifer un ques, situées dans le golfe Saint Laufent, appartiennent à la France.

ans le TrART. XII. Objections des Commissaires indes parts Anglois, sur l'incertitude des limites de nees sur a l'Acadie, & sur l'opinion du sieur Dunent a lat rand.

Es Commissaires de Sa Majesté Britannique ont observé que ceux du tannique ont observé que ceux du outeux le control n'avoient point établi quelle étoit eur opinion précise sur les limites de la cadie.

Les Commissaires du Roi ont déclailles appé formellement, par un Mémoire sirtie de né d'eux, & à la première requisition

le ceux de Sa Majesté Britannique, ue les limites propres & anciennes ins dout le l'Acadie, s'étendent depuis l'exdans rémité de la Baye françoise jusqu'au s illes ap Canfeau. L'ob-

Mémoire des Commissaires François. 4 Octobre

L'objection d'incertitude sur ces limites, ne peut donc tomber que sur celles de l'intérieur des terres; & cette indécision est une preuve de l'exactitude & de la bonne foi que les Commissaires du Roi se sont proposés d'apporter au règlement des limites, pusque ce qu'ils auroient pû marquer à cet égard, auroit été arbitraire, n'y avant jamais eu dans le fait aucunes limites établies dans cette partie; & c'est-là précisément l'objet de ce qui est à régler entre les Commissaires respectifs.

Dans de pareils cas, la règle la plus usitée & la plus convenable, est d'étendre les limites dans l'intérieur des terres, jusqu'à la source des rivières qui se déchargent à la côte, c'est-àdire, que chaque nation a de son côté les eaux pendantes; c'est ainsi qu'on en a usé à la paix des Pyrénées, pour fixer les limites entre la France & l'Est-pagne; & si les Commissaires du Roi connoissoient une règle pluséquitable, ils la proposeroient aux Commissaires de Sa Majesté Britannique.

On objecte encore aux Commissaires du Roi, le sentiment du sieur Durand, qui donne, pour étendue à l'A-

cadie, toute la Péninsule.

Le fieur Durand étoit chargé de demander, comme un préalable, pour empêcher toute voie de fait entre les m point

Sis re

en d'ail ent de e; des effe, t

to poi une partion con fervi

me l'o

left protecte of the rail

m, I,

Sujets respectifs, que les Anglois n'en- ART. XII. treprissent rien hors de la Péninsule Objections des Commis

d'Acadie.

per queles quele Il a été induit en erreur sur les limi-glois santes de cette province, par plusieurs l'intertitude Géographes, qui ont cru que l'Aca-des limites de die propre comprenoit toute la Pénin-fur l'opinion l' Acadie , & sule: mais comme il n'étoit point char du sieur Dugé d'en discuter les limites, qu'il n'a-rand. voit point de pouvoir à ceteffet, qu'il n'y a eu rien de réglé, & qu'on devoit nommer des Commissaires pour traiter expressément cette matière, l'erreur où il est tombé, & que les Anglois d'ailleurs n'ont point adoptée, ne peut devenir un titre pour l'Angleterre; dès que l'erreur est connue & rectifiée, toutes les inductions qu'on ed en auroit pû tirer, tombent d'elles mêmes. Il semble que les Commissaires respectifs sont au moins d'accord est en un point, & qu'ils conviennent, quoique par des motifs différens, que Fant l'opinion où a été le sieur Durand, ne lim peut servir de règle, qu'autant que l'exactitude en seroit démontrée par Con des preuves certaines & incontestables, au lieu qu'il s'est borné uniquement, comme l'observent les Commissaires Anglois, à des allégations générales.

Il est prouvé que, par le Traité d'Ule trecht, la Péninsule, en entier, n'a che point été cédée à l'Angleterre. Par la même raison que les Commissaires An-

fait Tom. I. glois Mémoire des glois ont prétendu, parag. LXXXII, Commission (pag. 86) que si l'on n'avoit voulucéres François, der que la Péninsule, on l'eût spécifiée dans le Traité; on peut soitenir avec plus de fondement encore, que l'on n'eût point omis de le faire.

fi l'on eût été dans l'intention de céder cette même Péninsule en entier. On croiroit superflu de s'étendre is davantage sur la Péninsule; il en ser question dans l'article suivant, en parlant du sentiment de quelques Géo-

graphes.

ART. XIII. Objections des Commissaires Anglois sur les notions Géographiques de l'Acadie.

- Cil

關

100

D 10

10

Les Commissaires de Sa Majesté Britannique ont produit cinq cartes qu'ils prétendent favorables à leur opinion: savoir, une carte d'une partie de l'Amérique septentrionale par Wischer; une par de l'Isse, de l'Amérique septentrionale; une par le même auteur, de la nouvelle France, ou Canada; une du Canada par le sieur Bellin; & une de l'Amérique septentrionale, par le sieur Danville.

Une première observation sur ces cartes, est qu'il n'y en a aucune qui soit fort ancienne, & qu'elles sont par conséquent plus applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier état de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier de l'Acadie, qu'à son état applicables au dennier de l'Acadie, qu'à son état applicables au de l'acadie, qu'à de l'acadie, qu'à de l'acadie, qu

URLE

ag. LI

avoit w

on H

on pen

lement to

mis de le

tentiont

en entie

de s'ett

nfule; l

fuivan,

quelque

cien. On ne pourroit pas argumenter ART. XIII. d'une carte actuelle de la France, pour Objections en prouver l'étendue fous les Rois de des Commisses première race.

Une seconde observation; c'est que notions géoù toutes ces cartes sont dissérentes en graphiques tr'elles, & que la plûpart, bien loin d'ê-

tr'elles, & que la plûpart, bien loin d'être favorables aux prétentions des Commissaires Anglois, leur font contraires: il n'y en a pas même une seule qui puisse se concilier avec l'excès de leurs prétentions, & c'est ce que l'examen de ces mêmes cartes rendra très-sensible.

On doit commencer par retrancher de la carte de Wischer, la nouvelle E'cosse cosse de same par rapport à toutes les cartes Angloises, où l'on trouve une nouvelle E'cosse distincte de l'Acadie: or , suivant la carte de Wischer, qui est dans ce cas, l'Acadie est renfermination mée dans la Péninsule; ce qui est bien contraire, comme on l'a dit, au une par fystème des Commissaires Anglois.

Au furplus, les limites que donne ande prette carte à la nouvelle Angleterre l'Améric & à la nouvelle Belgique, aujourd'hui promite nouvelle York, choquent toutes biernainles notions reçues. Wischer étend y en aucelles de la nouvelle Angleterre jusque au celles de la nouvelle Angleterre jusque qu'à la rivière Saint-Jean; ce qui est application du Traité de presentation du Traité de Presentation du Traité de Bresentation du Bresentation de Bresentation de Bresentation de la nouvelle Angleterre passe en exécution du Traité de Bresentation de Bresentation

4 Octob. 1751.

Mémoire des Breda, suivant lesquels la rivière de Commissai- Pentagoet a été restituée à la France, res François. comme faisant partie de son domaine, & n'a jamais été censée faire partie de la nouvelle Angleterre. D'un autre côté, cet auteur comprend, dans sa nouvelle Belgique ou la nouvelle York, l'isle de Montréal, située dans le fleuve Saint-Laurent, au centre du Canada; cette extension de limites est si dépourvue de sens & de raison, qu'on est perfuadé que les Commissaires Anglois n'adoptent point en cette partie l'autorité de Wischer.

On ne prendroit point une juste idée des deux cartes par de l'Isle, sion n'en avoit de notions que par ce qui en est dit dans le Mémoire des Commissaires de Sa Majesté Britannique; il est essentiel de relever à cet égard, une faute qu'on ne peut attribuer qu'à une

inadvertance de leur part.

Ils observent que l'une & l'autre de ces cartes restreignent les bornes de la nouvelle France vers le côté septentrional de la rivière Saint-Laurent.

is lin

を施り

TOR ID

13 800

mera

Not po

MET C

Il est vrai que le titre général de nouvelle France se trouve gravé dans la partie de la carte qui est au nord du fleuve Saint-Laurent, même au nord de la rivière des Outaouacs, des trois rivières, & de celle du Saguenay; en forte que par ce raisonnement on pourroit prétendre que ces différentes ri-

vières, & à plus forte raison Québec, ART. XIII. ne font point dans la nouvelle France. Objections

Les Commissaires Anglois n'igno-des Commisrent point que les termes de Canada glois, sur les & de nouvelle France, sont presquenotionsgéo. synonymes, & même la carte du sieur graphiques de l'Isle de la nouvelle France, les de l'Acadie. annonce comme tels. On trouve exau cti pressément, sur les deux cartes dont delle il s'agit, que le Canada embrasse les de deux rives du fleuve Saint-Laurent; en sorte qu'il est bien évident que ces cartes disent le contraire de ce que prétendroient leur faire dire les Commissaires de Sa Majesté Britannique.

'le, C'est fans doute par une pareille inreq advertence que les Commissaires Ans con glois ont avancé au parag. LXXVI, que; (pag. 80) que la rivière Saint-Laurent est et em (la borne) la plus NATURELLE & ibuata plus véritable (entre les possessions nt des François & celles des Anglois), e & & qu'elle à toujours été APPUYE E com-

les me telle par la France même, jusqu'au le con Traite d'Utrecht.

LES

river

faire

e. Di

nprend

l, fitte

nt. Is Jamais on ne trouvera que la Franme ce foit convenue en aucun temps, & e garencore moins qu'elle ait appuyé que la eff arivière Saint-Laurent ait du fervir de mem bornes entre les deux nations; on ne prouvera pas même que jamais la pro-Samposition lui en ait été faite: & l'on ne ementevient point encore de la furprise de rouver cette affertion dans le Mémoi-

Mémoire des re des Commissaires de Sa Majesté
Commissaires François.

4 Octobre
1751.

A Oc

Ces deux cartes pareillement marquent la Gaspesie, comme un paysse paré & distinct de l'Acadie; ce quiest encore contraire au système des Com-

missaires Anglois.

La plus récente des deux, & qui est à plus grand point, savoir, la carte du Canada ou de la nouvelle France, retranche de l'Acadie une partie des côtes de la péninsule sur le golfe Saint-Laurent.

Il est vrai que l'une & l'autre carte comprennent, sous le nom d'Acadie, la côte & le pays des Etchemins; mais on n'a point contesté, & l'on ne conteste point que ce pays n'ait été appelé quelquesois de la sorte, & sur-tout dans les derniers temps.

D'ailleurs, la première observation qui a été faite ci-devant sur les cartes en géneral, s'applique à celles-ci en particulier; ce n'est pas par des cartes récentes qu'on peut juger de l'ancienne Acadie.

Le sieur Bellin a été visiblement in

luit

IMI'

es.

thenda

nna fu

e com

mane De

ne poir

ak que

a logio

Mires

ins Di

TRIA I

n le Tr

Ma ce

l wane

we ent

10mpt

ide l'A

LIMITES DE L'ACADIE. 231. Mouit en erreur par les cartes & les idées ART XIII.

Angloises, en supposant qu'il existoit Objections des Commis-& indépendante de l'Acadie; opinion glois, sur les dont on a suffisamment démontré l'il-notions géolusion: comme il a quelquesois ajoûté graphiques de ul trop de foi aux cartes Angloises, les fiennes ne peuvent pas servir de règle on pour les limites; mais au surplus, il ema restreint l'Acadie dans la péninsule; & en ce point, qui est le point essenentiel & capital, le feul auquel seréduit

muliétat de la question, la carte qu'il a faite, & que produisent les Commislem saires Anglois, est directement con-

avoitraire à leurs prétentions.

La dernière carte produite par les Commissaires Anglois, est celle du fifieur Danville. L'erreur où il est tombé, est d'avoir tracé par des points,

les limites pareilles à celles qui étoient om dur la carte faite par de l'Isle, & d'achevoir par-là confondu les limites anvinciennes avec celles qui ont eu lieuduant un temps, & immédiatement a-

e Vant le Traité d'Utrecht. Sa carte liffere toutefois de celle faite par de 'Me, en ce que l'erreur du sieur Daninville tombe plus fur les limites qu'il duppose entre les deux nations, que priur la dénomination des pays, puisque de l'Acadie est renfermée dans

a péninfule: enfin, il en est de certe

P 4

Mémoire des contraire au fystème Anglois, sur co Commissai qui concerne la Gaspesie & la rivemente se François, ridionale du fleuve Saint-Laurent.

4 Octob.

Les Commissaires Anglois ont apparemment jugé à propos de se bomer à des cartes récentes, au lieu d'avoirre cours à des cartes anciennes, pourdéterminer les anciennes limites de l'Acadie, parce qu'il n'y a pas une seule carte ancienne où l'Acadie ne se trouve renfermée dans la péninsule.

Au furplus, il est assez singulierque même parmi les cartes modernes, il ne s'en trouve pas une seule qui se concilie avec leur système en entier; non plus qu'il n'y a pas un seul destitres qu'ils ont produits, qui puisse s'y

adapter complétement.

Il est vrai qu'en général les Geographes ont compris sous le nom d'Acadie, toute ou la plus grande partiede la péninsule. On conviendra, avec les Commissaires de Sa Majesté Britannique, que leur autorité ne doit point être décisive. Ils sont plus occupés de donner un air de système à de vérité à leurs cartes, ainsi qu'une apparence de science & de recherche, qu'à fixer les droits des Princes, à les véritables limites des pays.

C'est pour eux une rencontre heureuse qu'un isthme: tout ce qui est et dedans de la péninsule, doit dès-lon porter le même nom. L'E'gypte a

RLES LIMITES DE L'ACADIE. 233 aglos, est un exemple: quoiqu'elle ne soit pas ART. XIII. ealt dans l'Afrique, suivant les anciens au-des Commisnt lant teurs, il n'y a pas de carte, qui à cau-saires Aninglos fe de l'isthme ne la place dans cetteglois, sur les os de partie du monde. Il en a été précisé-notions géoulieut ment de même de l'Acadie: quoique graphiques de ennes, ce nom, dans son origine, ne sût pros limits pre qu'à la côte depuis Canseau jusqu'à apau l'entrée de la Baye françoise, on l'a cade n étendu à tout ce qui étoit situé dans la pénin péninsule. Jean de Laët, un des plus flez în anciens auteurs qui ait donné des cartes mot tes de ce pays, a induit en erreur les une la autres Géographes, qui pour la plû-

Das un le L'ouvrage de Jean de Laët a été imts, or prime en 1632, fous le nom de desnt, cription de l'Amérique; il est dédié au enéralle Roi d'Angleterre: on trouve une carus le m te de la nouvelle France à la page grand trente-unième; le nom d'Acadie est convint renfermé dans la péninfule; le pays Sall en deçà du Kinibeki, porte le nom de Norembegue; & le pays de Gaspé, Isía est appelé le pays des Canadiens.

stème a part n'ont fait que le copier.

Dans une seconde carte, qui est celle de la nouvelle Angleterre, à la page soixante-troisième, le pays qui s'édesh tend du Kinibeki vers l'Acadie, est marqué faire partie de la nouvelle France, sous le nom particulier de Norembegue.

Dans cette feconde, comme dans P 5

Mémoire des la première, la dénomination de Ca-Commissai- die ou d'Acadie, est constammentres. res François. treinte à la péninfule.

4 Octob.

1751.

On croit pouvoir affurer avec confiance qu'on ne trouvera pas une carte antérieure à 1632, qui est l'époque du Traité par lequel les Anglois ont fait la restitution du Canada & de l'Acadie, où le nom d'Acadie ait été donné au pays de Norembegue, ou côte

des Etchemins.

En général, si l'on excepte les deux cartes par de l'Isle, & celles qu'on a pû copier d'après les siennes, l'Acadie est toûjours renfermée dans la péninfule. En 1657, on publia une carte fous le nom de novæ Franciæ accurata descriptio, où l'Acadie est dans la péninsule. Il en est de même d'une carte publiée en 1660, sous le nom de Tabula novæ Franciæ; de celle de Sanfon, publiée en 1674; & de celle de Coronelli, publiée en 1698. Dans ces dernières, les côtes qui règnent depuis l'Acadie jusqu'à la nouvelle Angleterre, font appelées Etchemins, & la Gaspesie est timbrée du nom de Canada. Une carte de Homan Géographe Allemand, paroît borner l'Acadie à la côte du sud-est de la péninsule.

Sous le règne de la Reine-Anne, le Docteur Halley, l'homme de l'Europe qui réunissoit le plus de connoissan-

ces

BAC I

四川

城,

de fe

Time Di

加州

地自

175 TO

late d we: j

milé les

nila m

utres!

Heterr

ation ces profondes sur l'Astronomie & la Art. XIII. dans Géographie, publia une carte géné- Objettions rale pour les variations de la Bousso-saires Anet au le, dédiée au grand Amiral d'Angle-glois, sur les par terre, où l'Acadie ne comprend que notions géo-Alla partie sud-est de la péninsule, con-l'Acadie. formément aux limites défignées par

de les Commissaires du Roi.

ean En 1728, on publia à Londres un Atlas de marine & de commerce, dédié aux Commissaires de l'Amirauté.

cent Les cartes marines y font faites d'acelle près une projection nouvelle.

ma. La première carte de cet Atlas est dans en deux feuilles, dont la seconde bin scomprend l'Amérique; on y a distinromigué la nouvelle E'cosse qu'on a repréet es fuivant les préjugés des Géome graphes Anglois, comme distincte de us la l'Acadie, qui ne comprend que la côte du sud est de la péninsule.

& de Ce qui se trouve dans cette carte est confirmé par la description géographiremaque qui est en tête de cet Atlas; il y est dit, à la page 285, que l'Acadie est hemita partie du sud-est de la nouvelle E'cosse.

Vers 1738, le fieur Popple publia une carte de toute l'Amérique septentrionale: il paroît que cet auteur a confulté les chartes & les anciens ti-tres; il a marqué mieux que la plûpart des autres Géographes les limites des concessions accordées par les Rois d'Angleterre, soit qu'elles se concilient

ou

Mémoire des ou non avec les droits & les posses. 4 Octobre 1751.

Commissai- sions des autres Nations; il a entreres François. pris fa carte avec l'approbation des Commissaires du bureau du commerce & des plantations, & il paroît qu'ils lui ont fait communiquer les arpentages qui leur avoient été transmis par les Gouverneurs des colonies Angloises; enfin, cette carte est dédiée à la feue Reine d'Angleterre, qui accordoit une protection particulière aux arts & aux sciences. Dans cette carte, qui donne à la nouvelle E'cosse idéa. le, à peu près les limites défignées par la charte de Jacques Ier. de 1621, on restreint l'Acadie, & avec raison, aux feules côtes du fud-est de la péninsule. Les Mines & Chignitou font marqués bien sensiblement n'en point faire partie, & être une dépendance de l'ancienne prétendue nouvelle E'cosse, & par conséquent de la nouvelle France, puisque cette prétendue nouvelle E'cosse n'étoit elle-même qu'une partie de la nouvelle France.

Le sieur Popple ayant travaillé sur les titres, comme la charte de la nouvelle E'cosse n'en porte point les limit tes jusqu'à celles de la nouvelle Angleterre, il s'est trouvé dans l'entredeux une étendue de terrein affez considérable, auquel on ne pouvoit naturellement donner d'autre nom que celui de nouvelle France, dont il fait

il ho

devidemment partie; mais comme cet- ART. XIII. ite dénomination pouvoit être contrai- Objections propre à d'autres vûes & à d'autres préten-des Commis ductions, il n'a pû trouver de meilleur glois, sur les expédient que de ne lui donner aucun notions géoier le nom.

R Day

Enfin, un particulier Anglois, nomolonamé le fieur Salmon, a publié en 1739, esten trois volumes in 4°. une histoire mome, derne qu'il prétend renfermer le systèpartidme le plus complet & le plus exact ans d'Histoire & de Géographie. Cette le Emissoire est accompagnée de cartes, es doù le Géographe s'est conformé aux et de l'auteur: aveculans celle des colonies Angloifes, in-Adelerée à la page 425 du tome III, la nougnim'elle E'cosse comprend une partie de thena péninsule, & l'Acadie propre n'en

déparccupe que la côte du fud-est. Ce même auteur, en faifant la defanouvelle E'cosse, s'éonce, de la forte, tome III, page 425. me na nouvelle E'cosse, dans laquelle je comnce, rends l'Acadie, &c. ce qui suppose

ant que l'Acadie n'en est qu'une partie. harter Quoique des cartes ne soient point tenires titres, & qu'on ne prétende point la nor ur donner plus de poids qu'elles n'en we wivent avoir, un pareil concours autorités mérite cependant qu'on y quelque égard; & quoiqu'il ne foit une démonstra-les fuffilant pour faire une démonstra-les, on, il l'est cependant pour établir

graphiques de L'Acadie.

Mémoire des une opinion qui ne peut elle-même Commissai- être renversée que par des titres precis res François & formels. Or il n'y a aucun de ceux qui ont été produits par les Commis. 4 octob. faires Anglois, qui puisse démontrer 1751. le contraire, en ce qui concerne l'A-

cadie propre & ancienne.

Il doit donc rester pour certain, que non seulement les notions géographiques sont en général contraires à leurs prétentions, mais que parmi les Anglois mêmes, ceux qui ont le plus approfondi l'histoire & la Géographie, & qui ont travaillé fur les titres, ont borné l'Acadie propre à la partie du fud-est de la péninsule, suivant les limites défignées par les Commissaires du Roi.

ART. XIV. Des principes & des notions par lesquels on peut déterminer les limites de l'Acadie.

TL ne fuffit pas d'avoir fait voir, par les articles précédens, le peu de fondement des allégations, dont les Commissaires Anglois se sont servis pour donner aux limites de l'Acadie une étendue qu'elles n'ont jamaiseue; il faut encore démontrer quelles sont les véritables & anciennes limites de cette province.

On commencera par l'examen des principes qui peuvent guider sur cente le de

感即 hoot ri

a si d

ndie n

& l'Amé

14 00

a qui

Mys e Hent d

nervé,

denom

w lui-n mil pu

ice pri

e de 1

reuves II espèc

ment c

V VO

E point

extré Wall car URIN LIMITES DE L'ACADIE. 230

peut de matière; & les articles suivans renfer- ART. XIV. des un meront un corps de preuves, qui ne Des principes a auont laisseront rien d'équivoque, de dou-par lesquels; par les teux, ni d'obscur sur les limites de on peut depuisse de l'Acadie.

ui com Il femble que la véritable & ancien- l'Acadie. pource tie de l'Amérique, à laquelle le nom otions en a été donné exclusivement à toute contrar autre.

ue pan S'il y a un pays en Amérique qui ait qui on le été connu fous la dénomination d'A-& la Cadie, & qui jamais n'en ait eu d'ausur lest tre, ce pays est nécessairement distinct ore à la différent de ceux qui ont eu, qui ule, fin ont conservé, & qui conservent encoles la re des dénominations différentes.

Ce principe paroît si clair & si évident par lui-même, qu'on ne suppose point qu'il puisse être contesté; & c'est ncipa d'après ce principe qu'on déterminera duril'étendue de l'ancienne Acadie.

Les preuves qu'on produira feront de deux espèces; les unes établiront positivement ce que c'est que l'Acadie; cèden, es autres feront voir, que ce que les Anglois y voudroient comprendre ois a l'en fait point partie, & en est distinct

imits à différent.

Il est constant que le pays compris onne lepuis l'extrémité de la Baye françoiciento e jusqu'au cap Canseau, n'a jamais

té connu que sous le nom d'Acadie; par la preuve de ce fait se trouve dans

Mémoire des l'impossibilité d'indiquer un autre nom, commissie dont cette étendue de côtes ait étéap-

res François. pellée en aucun temps.

1751.

Il n'en est pas de même du surplus du pays que les Anglois réclament aujourd'hui comme Acadie: chacun d'eux a conservé & conserve encore ses dénominations propres, comme nouvelle France, ou Canada en général, pays de Norembegue ou des Etchemins, Baye françoise, grande Baye de Saint-Laurent, & Gaspesie.

IMI

miltré

Roi un

Bå po

mis, ce

partic

pegnie

itts, ta

18 15

PI

Laides è

nes ela

, 3e pa

at, pour

Les termes de nouvelle France & de Canada font presque synonymes; on l'a déjà observé à l'occasion de la carte par de l'Isle, intitulée nouvelle France ou Canada. Il n'en est pas ainsi de l'Acadie. L'Acadie & la nouvelle France ont été regardées, la plûpart du temps, comme deux dénominations distinctes, en sorte que l'Acadie n'étoit point communément compris sous le nom de nouvelle France; ce qui caractérise de plus en plus la différence qu'il y a toûjours eu entre le Canada & l'Acadie.

Cette distinction est prouvée par la pièce la plus authentique. C'est un édit du mois de décembre 1674 (a),

PREUVES.

(a) E'dit du mois de décembre 1674, pour la réunion des isles de l'Amérique, du Canada ou nouvelle France, & de l'Acadie, à la Couronne (tom. 2. No. XL, 3e, partie des preuves.)

LIMITES DE L'ACADIE. enregistré au Parlement & à la Cham- ART. XIV. bre des Comptes de Paris, par lequel Des principes le Roi unit & incorpore au domai par lesquels ne de sa Couronne tous les pays oc-terminer les cupés & possédés par ses Sujers en A-limites de mérique.

On trouve en deux endroits de cet edit, les deux seuls où il soit parlé du Canada, ces expressions; le Canada ou

la nouvelle France, & l'Acadie.

URLE

erunan

e encon

, comme

ada en i

e ou de

fe, gra

Gaspes

ccalion

ulée non

n est pa

Dès 1627, il y avoit eu un acte entre le Cardinal de Richelieu & quelques particuliers, pour former une compagnie de cent Associés pour la nouvelle France; on y lit en plus d'un endroit (a), la nouvelle France, dite Canada.

e & la Plus anciennement, le sieur Champlain fondateur de Québec, & qui le e deux d premier y a commandé pour le Roi, avoit le titre de Commandant en la nouvelle France, comme on le voit dans les commissions qui lui furent lus en pl données, tant par le Comte de Soisfons, le 15 octobre 1612, que par le Duc de Ventadour, le 15 février 1625 est pur (b); & il est à observer, que le com-

# PREUVES.

décembre (a) Articles entre le Cardinal de Richelieu & Affociés de la nouvelle France, en 1627 (10m. 3, Acade, 6) Commissions de Commandant à la nouvelaure des France, pour le sieur Champlain, des 15 octobre

Tom. 1.

Mémoire des mandement du sieur Champlain se bord Commissai- noit à une partie du Canada, & ne res François. s'étendoit point fur l'Acadie.

4 Octobre 1751.

On ne se rappelle pas que dans les titres, les histoires & les relations que l'on a eu occasion de lire, on trouve une seule fois, qu'en parlant du fort du cap de Sable & du port de la Heve, il foit dit qu'ils font en' la nouvelle France; ou l'on ne désigne point leur fituation, ou ce qui est assez ordinaire & affez fingulier, il est dit que c'est en Acadie \*.

Ce qui fait regarder cette circonstance comme une singularité, c'est qu'en parlant des autres lieux situés dans la nouvelle France, il n'est pas à beaucoup près aussi commun d'ajoûter à leur nom celui de leur fituation, comme il l'est pour les lieux situés en Acadie.

Si donc en parlant des lieux fitués depuis l'extrémité de la Baye françoise jusqu'à Canseau, on n'a jamais dit qu'ils sont situés dans la nouvelle France, si presque tolijours on a ajoute qu'ils font situés en Acadie; il en réfulte, que lorsque l'on marque qu'un lieu est situé dans la nouvelle France, des-lors c'est une preuve presque certal-

PREUVES.

tobre 1612, & 15 février 1625, (tom. 2. No. Ill & XIII, 3e. partie des Preuves.)

\* On en verra ci-après plusieurs exemples dans

les articles XV & XVI.

E qu'il mes ce all ne i ides pre

LIMI

at, tir PAmer in Den eft cer

nas pré

imais ; 1 les (

oner d fréque and don nème marque int d'o

da, ou teur. IN OUNT

onez (on ade l'A

LIMITES DE L'ACADIE. taine qu'il n'est pas situé en Acadie.

Après ces observations préliminai- Preuves sur les limites de res, il ne reste qu'à entrer dans le dé-PAcadie, titail des preuves que l'on a annoncées, rées du sient.

ART. XV.

ART. XV. Preuves sur les limites de l'Acadie, tirées de la description des côtes de l'Amérique septentrionale, par le heur Denys.

TL est certain que le fieur Denys vi-I voit dans un temps où l'on ne pouvoit pas prévoir les difficultés qui se font élevées depuis sur l'étendue de l'Acadie, & il n'est pas moins certain que s'il eût pû les prévoir, il n'auroit jamais pû en désigner les limites avec plus d'exactitude & de précision qu'il l'a fait.

Son témoignage est accompagné de toutes les circonstances qui peuvent

lui donner du poids.

Il a fréquenté pendant 35 à 40 ans nslanome les pays dont il donne la description \*; njours mil est même le seul qui se soit attaché Acadit, à en marquer les limites, & il est sur l'on me ce point d'une exactitude & d'une préa nouvel cision qu'on ne trouve dans aucun aureuve and tre auteur.

Son ouvrage est dédié au Roi son J V I maître. En-

# UVES.

\* Voyez son épître au Roi, à la tête de sa deseription de l'Amérique.

R LI mplain

s que de es relain

ire, on parlant portde en lan

éligne pu At affer l eft dito

ler cette es lieux I il n'estra un d'ajou

c fitues a nt des la e la Bare on nam

r 1625 , =

Pretives.

Mémoire des Commissaires François. 4 octobre 1751.

Enfin il ne faut pas le considérer comme un simple particulier, sans caractère, & dont le témoignage ne peut être allégué fur des matières publiques: il étoit Gouverneur, Lieutenant général pour le Roi, & propriétaire de toutes les terres & isles qui sont depuis le cap Canseau jusqu'au cap des Rosiers, près de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, ce qui forme une partie considérable de ce que les Anglois reclament aujourd'hui comme appartenant à l'Acadie, & il déclare formellement que toute cette étendue de pays n'est point dans l'Acadie.

Hnor

12

m.I

lace (

thes !

ester I

THE U

nde

on c

11 to

Acar

from Ton

C'est par une description, comme celle qu'il a faite, de tous les pays qui s'étendent le long de la côte des Etchemins, de l'Acadie, & de la grande Baye Saint-Laurent, jusqu'à l'embouchûre du fleuve de ce nom, description faite par un Officier principal, revêtu du premier caractère dans les pays dont il s'agit, homme d'ailleurs des plus intelligens, qui avoit lui-même parcouru presque tous les pays qu'il décrit, que l'on peut & que l'on doit chercher à déterminer les vérita-

bles limites de l'Acadie.

Par ses provisions qui sont du 30 janvier 1654 (a), il est dit qu'il avoit

PREUVES.

(a) C'est en cette année que les Anglois envehirent

été nommé & établi Gouverneur en ART. XV. toute l'étendue de la grande Baye Preuves sur Saint-Laurent & isles Adjacentes, à les limites de commencer depuis le cap Canseau jus-rées du sieur qu'au cap des Rosiers en la nouvelle Denys.

France (a), en forte que ces provisions mêmes sont un titre que son gouvernement étoit situé dans la nouvelle France ou Canada, & non en Acadie.

,恒

gener public tenan rietae

nchi

qui

0 90

rd'hui

e, li

tout

100,

& del

julqul

ce 101

tère de ime di

avoid

ous le

ner la

ui fooi

dit on

阿斯

Indépendamment de ce gouvernement, le Roi lui accorda, par les mêmes lettres, la faculté d'établir une pêche fédentaire, tant dans ledit pays, qu'à la côte d'Acadie, ce qui montre de plus en plus que son gouvernement étoit distinct de l'Acadie, & n'en faisoit point partie.

Le sieur Denys entreprit en effet de former une pêche sédentaire au port Rossignol, situé sur la côte d'Acadie (b).

Son ouvrage renferme la description de presque tout ce que les Anglois voudroient comprendre sous le nom d'Acadie; il n'embrasse aucun autre pays. Si le touteût été compris sous le nom d'Acadie, peut-on douter qu'il ne l'eût intitulé, description des côtes de

## PREUVES.

hirent la côte des Etchemins, & une partie de la côte d'Acadie.

(a) Provisions du sieur Denys, du 30 janvier 1654. (tom 2. No. XXVIII. 3e. partie des preuves.) (b) Tome premier de sa description de l'Amésique, p. 30.

Q3

res François.

Mémoire des l'Acadie, au lieu de l'intituler comme commissai- il l'a fait, description des côtes de l'Aes François. mérique septentrionale? En quoi il s'est conformé au langage du Traité de Westminster, fait entre la France & l'Angleterre en 1655 (a).

LIM

lite d

MOS DE

gest.

STR. 181

NI

On rapportera les propres expresfions du fieur Denys fur la défignation des limites où commence l'Acadie, &

de celles où elle se termine.

L'isle longue, .... fait un passage pour fortir de la Baye françoise & aller trou. ver la terre d'Acadie (b); & dans un autre endroit (c), fortant de la Baye Francoise pour entrer à la côte d'Acadie, &c. Ces deux passages désignent, d'une manière bien claire & bien formelle, le commencement & l'entrée de la terre d'Acadie.

Le fieur Denys, après avoir fait dans le premier chapitre, la description de la côte des Etchemins jusqu'à la rivière Saint-Jean; & dans le fecond, celle de la Baye Françoise, depuis la rivière Saint-Jean jusques & compris l'isle longue, commence dans le troisième chapitre la description d'une partie des côtes de l'Acadie, depuis l'isle longue jusqu'à la Heve; & il la finit

## PREUVES.

(a) Voyez ledit Traité, (tome 2. le No III. de la rre partie des Preuves, parmi les Traités publics.)

(c) Ibid. p. 58. (b) Tome I, p. 56.

LIMITES DE L'ACADIE. dans le chapitre quatrième, dont voi- ART. XVI. Preuves fur ci le titre (a); les limites de Suite de la côte d'Acadie, depuis la l'Acadie, ii-Heve jusqu'à Canseau, où elle finit. rées des voya-Les quatre chapitres suivans renfer-ges du sieur ment la description de la grande Baye Champlain.

Saint-Laurent; & le cinquième commence par ces mots (b).

Canseau est un bavre qui a bien trois lieues de profondeur, & qui du cap commence l'entrée de la grande Baye Saint-

Laurent.

TO

'Acad

e.

dan

la Bri

Audi

nest,

en for

trée di

voiet

lescrip jusqu'i is lest

ife, di

es & a e dans

ion do

depu & 1

ES me s.k

mi le li

Mil!

Si le fieur Denys a marqué avec précision le commencement & l'entrée de la côte d'Acadie, il n'a pas apporté moins de précision pour en désigner l'extrémité & la fin; & l'on peut dire que sa description ne laisse rien d'obscur, ni de douteux, sur les anciennes limites de l'Acadie.

ART. XVI. Preuves fur les limites de l'Acadie, tirées des voyages du sieur Champlain.

I Es relations du fieur Champlain, L fondateur de Québec & Gouverneur du Canada, ne sont pas aussi précifes ni austi exactes que celles du sieur Denys, parce qu'il n'a pas eu pour objet, ainsi que le sieur Denys, de

REUVE (b) Tome I, p. 126. (a) Tome 1, p. 105.

Commissai-4 Octobre

1751.

Mémoire des déterminer les limites des pays dont

UM

Little,

n En

1,003

le Lon

me hor

alus,

100

baqui |

E in S

Baye.

in effet

hall,

ges François, il a fait la description.

Ce n'est point sur un ou deux pasfages de cet auteur qu'on peut asseoir une opinion certaine sur la véritable dénomination des pays dont il est ques tion dans ses voyages; il faut les rasfembler, les comparer, les interpréter les uns par les autres; & alors, il en réfultera évidemment que le nom d'Acadie ne convient qu'à la partie du

sud-est de la péninsule.

Le premier chapitre du fecond livre de ses voyages (\*) annonce la description de toutes les choses remarquables qui font le long de la côte d'Acadie, depuis la Heve; cette description ne s'étend pas au delà de la bave de Sainte-Marie, qui est près de l'entrée de la Baye-Françoise; & en ce point, le sieur Champlain est d'accord avec le sieur Denys, qui place l'entrée de l'Acadie à l'extrémité de la Baye-Françoise.

Il fait commencer pareillement l'entrée de la grande baye Saint-Laurent, au passage qui est entre le cap Canseau & l'isle du Cap-Breton. Il y a, dit-il, (a) une grande baye qui fait passage entre l'isle du Cap-Breton & la grande Terre, qui va rendre en la grande baye Saint-

# REUVES.

(4) Rartie I, page 49. (a) Idem, page 56,

Laurent, par où on va à Gaspé. On ABT. XVI. peut observer qu'il n'appelle point A- Preuves sur cadie la côte qui est opposée à celle les limites de de l'ise Royale ou du Cap-Breton, rées des voyamais simplement la grande Terre. ges du sieur Il paroît au contraire distinguer ces Champlain.

pays. En parlant des deux navires qui l'y transportèrent, en 1604, avec le fieur de Monts, il est dit (a) qu'étant arrivés à Canseau, l'un prit le long de la la côte, vers l'isle du Cap-Breton, & que l'autre prit sa route plus aval, vers les let côtes de l'Acadie.

Au chapitre II du fecond livre, il donne la description de la Baye-Francoise; & à cette occasion, il rapporte (b) qu'il alla à une isle qui s'appelle l'iste Longue, laquelle fait passage pour iel aller dans la grande Baye-Françoise, ainsi poils nommée par le sieur de Monts.

and Ainsi, dès le premier voyage du sieur de Monts, en 1604, des l'origine des premiers établissemens des François

dans l'Amérique septentrionale, cette lempartie de la nouvelle France eut sa dénomination propre qui fut celle de Bacoolye-Françoise, & non celle d'Acadie, province qui ne commençoit, ainsi qu'on l'a démontré, qu'à l'extrémité de laandite Bave.

En effet, le premier chapitre (c) du

## PREUVES.

(4) Partie I, p. 43. (b) Idem, p. 52. (c) Idem, p. 49.

will,

wii,

M.

in fon

of line (

Auria

IN CHO

idation of fentin

fig.

ht-104

山田

TO, Y

min Ere

a feur

me à P

Partie

Mémoire des du second livre de Champlain, qui Commissai annonce la description de toutes les chores françois, ses remarquables qui sont le long de la côte d'Acadie, ne dit pas un mor de Port-

d'Acadie, ne dit pas un mot de Portroyal, ni de la Baye-Françoise; & le second chapitre (a) du même livre, qui annonce la description du Portroyal & de la Baye-Françoise, ne contient point une seule fois le mot d'Acadie, ni rien qui y soit relatif; ce qui est d'autant plus remarquable que Champlain prétend dans ce même chapitre que c'est lui qui a nommé le Portroyal.

On trouve dans plusieurs endroits de ses voyages (b), que le nom particulier à la côte qui s'étend depuis l'Acadie jusqu'aux Almouchiquois (aujourd'hui nouvelle Angleterre) est celui de la côte des Etchemins, ou pays de

Norembegue.

L'on ne peut pas dire que ces dénominations & celle d'Acadie soient une seule & même chose. Il paroît au contraire que Champlain les considére comme différens pays: Voilà, dit-il (c), toutes les côtes que nous découvrimes, tant à l'Acadie, que ès Etchemins Almouchiquois.

Il parle dans un autre endroit (4) des côtes de la nouvelle France, où

## PREUVES.

(a) Partie I, p. 54. (b) Idem, p. 209 6 267. (c) Idem, p. 23. (d) Idem, p. 296.

Preuves fur

font, dit-il , l'Acadie , Etchemins , Al- ART. XVI. mouchiquois, & la grande rivière de Saint-les limites de

Laurent.

l'Acadie, tie Dans son Traité de navigation (a) rées des voyaqui est à la suite de ses voyages, il dit, ges du sieur que si l'on desire d'aller à la côte d' Acadie , Souriquois , Etchemins & Almouchiquois, l'on peut aller reconnoître le Cap-Breton.

En un mot, dans tout l'ouvrage de Champlain où il est question de ces différens pays, celui des Etchemins n'est pas moins différent de l'Acadie, que celui des Almouchiquois ou nou-

velle Angleterre.

On ne croit pas devoir omettrequelques citations du fieur Champlain, qui feront sentir de plus en plus la différence qu'il mettoit entre la situation de Port-royal, & celle de la Heve.

Le sieur de Poitrincourt, à qui le fieur de Monts avoit concédé Port-roval, en étant parti pour retourner en France, y laissa le sieur de Biencourt fon fils. La note marginale de Champlain porte (b): Le sieur de Poitrincourt laisse son fils le sieur de Biencourt en la nouvelle France: elle ne porte point en Acadie.

le le fieur de Poitrincourt étant retourné à Port-royal, la note margina-

REUVE den, (a) Partie I, page 98. (b) Idem, p. 98.

MIT

da l'un

grages

landie

13 64 17

Wines.

i, qui c

s, siles

sment o

enimi

nincag mincag

HOLE TEL

7 112

in leur

image.

dileur

STEE E

hit,

ll Han

Wit I

Mémoire des le porte (a) son retour en la nouvelle

Commissai- France, & non en Acadie.

4 Octob.

1751.

Mais lorsque le sieur de la Sausaye fut en Acadie, Champlain parle bien différemment, & c'est dans le même chapitre. Le vaisseau, dit-il (b), arriva à la Heve, à l'Acadie: & la note marginale porte, voyage de la Sausaye en l'Acadie; il ne dit plus en la nouvelle France.

Parle-t-il du fort du cap de Sable? Il exprime qu'il est situé à la côte d'A-cadie (c); & il semble qu'il ne le dit que pour caractériser la différence de sa situation d'avec celle de Port-royal, dont il a occasion de parler dans le

même endroit.

On a déjà rapporté plusieurs passages de Champlain, qui font connoître qu'il distinguoit la grande baye de Saint-Laurent de l'Acadie. On pourroit en citer plusieurs qui sont particuliers à la Gaspesie, où il en fait la description comme d'un pays distinct se se la Caspesie, où il en fait la description comme d'un pays distinct se se ancient en cet article, & qui fera cependant connoître évidemment qu'on regardoit dans ces anciens temps l'Acadie & la Gaspesie, non seulement comme deux pays distêrens, mais encore comme éloi-

P R E U V E S.

(a) Partie I, page 100, (b) Idem, p. 104

(c) Partie II, p. 297.

LIMITES DE L'ACADIE. 253 éloignés l'un de l'autre; & que même ART. XVIII les Sauvages de Gaspé s'appeloient a- Preuves sur les limites de lors Canadiens.

Le 25 du mois d'avril, dit Champlain rées de l'hif-\* Desdames arriva avec la chaloupe de toire de la Gaspé, qui dit n'avoir vu aucuns vais- France, par feaux, ni les Sauvages, & n'en avoit fur Escarbet. aucunes nouvelles, sinon que quelques-uns st qui venoient du côté d'Acadie, qui dirent y avoir quelques buit vaisseaux Anglois, partie rodant dans les côtes, autres faiant pêche de poisson; que Juan-Chou Capitaine sauvage des Canadiens leur avoit fait bonne réception, selon leur pouvoir, del s'offrant que si le sieur du Pont vouloit ale aller en leur pays, qu'il ne manqueroit d'aucune chose de leur chasse.

On voit en effet par ce passage, que for les Sauvages qui habitoient la Gaspeand fie, s'appeloient Canadiens; ce qui est d'ailleurs conforme aux plus anciennes cartes; & que la Gaspesie & l'Acadie étoient confidérées comme pun deux pays très - différens & éloignes

l'un de l'autre.

ART. XVII. Preuves sur les limites de on l'Acadie, tirées de l'histoire de la nou-"Ad velle France, par l'Escarbot.

Es premiers établissemens du sieur de Monts ayant été faits dans l'isle

PREUVES. \* Partie II , page 1970

IMI

Mall

and A

mitet

Will for

m me

li de

m,

701:10

,914

Page

Mémoire faires Fran-4 Octobre 1751.

de Sainte-Croix, sur la côte des Et des Commif-chemins, l'Escarbot qui en a fait la relation, appelle ce pays indifféremment nouvelle France, Canada, pays des Etchemins ou Norembegue on ne trouve pas dans fon ouvrage qu'il l'ait jamais appelé Acadie.

Voici comme il s'exprime:

Le heur de Monts (a), mil d'un bean desir & d'un grand courage, a essayé de commencer une babitation en la nouvelle France: il ne dit pas en Acadie; & on a déjà observé dans l'article XIV, que nouvelle France & Canada, font deux expressions presque synonymes.

Îl a confervé dans fon ouvrage la mémoire d'un dicton qui couroit de fon temps, fur les travaux que léseur de Monts faisoit faire à l'ise de Sainte-Croix; favoir qu'il arrachoit des épines en Canada (b). Ainsi, dans ces premiers & anciens temps, l'isle de Sainte-Croix étoit en Canada, & non dans l'Acadie.

Il donne à la côte des Etchemins, qui est la dénomination particulière du pays où étoit situé l'isse de Sainte-Croix, précisément la même étendue & les mêmes limites que le sieur De-

#### PREUVES.

(a) Page 17, de la Dédicace à la France.

(b) Idem, pag. 461.

LIMITES DE L'ACADIE. 255 days. Les peuples, dit-il (a), qui sont ART XVIII de lepuis la rivière de Saint-Jean jusqu'à Preuves sur les limites de la limite de Cite Sainte-Croix & de Norembegue, s'ap-rées de l'hifrempellent Etobemins; & dopuis Kinibeki toire de la coulqu'à Mallebarre, & plus oultre, ils France, par die r'appellent Almouchiquois. Il observe (b) que Pentagoet est ce

Hieu tant renommé sous le nom de No-

embegue.

" S'il parle d'un voyage que le fieur n Acle Biencourt fit fur cette côte, il dit rice(c) que le sieur de Biencourt alla aux Et-

nada chemins.

none En un mot, on ne trouvera pas un for feul passage de cet auteur, où il ait donné le nom distinctif d'Acadie à la

côte des Etchemins.

Il en est de même de la situation de armala ville de Port-royal. Le plan gravé Amqu'il en a présenté dans son ouvrage emp (d), est intitulé Port-royal en la nouvel-Calle France, & non pas en Acadie.

S'il parle de ce qu'il faisoit à Portroyal, la note marginale porte (e), exercice de l'Auteur en la nouvelle France. En parlant des ouvriers qui étoient l'ille à Port-royal, la note marginale porte (f), quelles fortes d'ouvriers en la nou-

ue le velle France.

PREUVES. (b) Page 490. (c) Page 672. (d) Page 440. (e) Page 474. (f) Page 546.

UMI

dy for

out à 1

ion q

m de

mile 10:

intered

miet.

devr

nic en

MIL-C

and C

Mit,

insti

Page

18.

Mémoire des On y avoit fait du charbon; la no-Commissai te marginale porte (a), charbon fait en

res François. la nouvelle France.

Enfin, il est bien singulier que l'Escarbot ait fait son principal séjour à Port-royal, où il avoit abordé des 1606; qu'il ait été lui-même un des principaux instrumens de cet établissement, dont il a occasion de parler plus de deux cens sois dans son histoire; & que néanmoins il en désigne constamment la situation; ou par le nom de nouvelle France, ou par celui de Canada, ou par celui de Baye-Françoise, & pas une seule fois parle nom d'Acadie.

Il rapporte (b) un extrait des registres de Baptême de Port-royal, à commencer en 1610: c'est dans ces sortes d'occasions que l'on caractérise, avec le plus de soin & d'exactitude, la dénomination des lieux. Si Port-royal est été en Acadie, il n'auroit pas mis en marge (c), premiers baptêmes faits en la nouvelle France; & le registre ne feroit pas intitulé, registre des baptêmes de l'Eglise du Port-royal en la nouvelle

France.

L'Escarbot, en parlant des productions de Port royal & des environs, où il avoit séjourné, observe que les

P R E U V E S.
(a) Page 548. (b) Page 652. (c) Page 651.

bleds v font extrêmement beaux; il ART. XVII. combat à cette occasion la mauvaise les limites de opinion que quelques personnes a- l'Acadie, in voient de la qualité du pays; voilà rées de l'hifcomme de tout temps, dit-il, (a), on a toire de la décrié le pays de Canada, sous lequel nom France, par on comprend toute cette terre, fans savoir l'Escarbot.

ce que c'est.

blerve

On devroit au moins supposer que le propriétaire d'une terre s'exprimeroit avec exactitude, fur le lieu où sa terre est située, dans une requête présentée en justice. En 1614, le sieur de Poitrincourt présenta au Parlement de Bordeaux, une requête (b), où il prend la qualité de Seigneur de Portroyal, & pays adjacens en la nouvelle France; si Port-royal eût été en Acadie, peut-on supposer qu'il auroit omis d'en exprimer la véritable fituation!

Lorfque l'Escarbot parle du peu de fuccès des premiers établissemens de Jacques Cartier dans le fleuve Saint-Laurent, & de ceux du sieur de Roberval au Cap-Breton, il ajoûte cette réflexion (c), que si le dessein d'habiter la terre de CANADA n'a ci-devant réussi, il n'en faut ja blamer la terre: ce qui fait voir que le Cap-Breton étoit censé faire partie du Canada, & non de l'Acadie,

Suivant le système des Commissaires

EUVES. (b) Page 687. (c) Page 403. (a) Page 924: Tom. I.

res François. 4 Octobre

Mémoire des Anglois, les peuples de Gaspé & de la Commissai- baye des Chaleurs auroient dû se dire Acadiens; mais l'Escarbot rapporte expressément (a) que ces peuples se disoient Canadaquois, & ce rapportest conforme à ce qui se trouve dans toutes les anciennes cartes.

wu I

naten

13, le

1603 (

hile pi

meles p

Elatit

Beipr

dine

mire !

n le p

the des

the de la

adroit

lai don

DOUTTO

Myatic

Yovez le

136 p

ART.

De même, suivant les prétentions des Commissaires Anglois, la riveméridionale du fleuve Saint-Laurent feroit Acadie, & ne seroit point Canada. Quoique cette opinion nouvelle foit si destituée de fondement, qu'on pourroit se dispenser de prouver le contraire, on rapportera néanmoins un passage de l'Escarbot qui est formel à cet égard, & qui déclare quele nom de Canada est celui de l'une & del'autre rive du fleuve.

Pour le regard du nom de Canada, tant célébre en Europe, c'est proprement, ditil (b), l'appellation de l'une & de l'autre

rive de cette grande rivière.

Ce que l'on a extrait & rapporté des ouvrages des fieurs Denys, Champlain & l'Escarbot, se fortifie mutuellement. Ce font & les plus anciennes & les plus exactes relations, & leurs concours forme un corps de preuves que l'on ne conçoit pas que l'on puisse contredire.

PREUVES.

<sup>(</sup>a) Page 230. (b) Livre II', chapitre I, page 2290

ART. XVIII. Preuves sur les limites de les limites de Preuves fut l'Acadie, tirées du premier titre de con-l'Acadie, ticession de l'Acadie; autres titres & Mé-rées du premoires François. concession de

I E plus ancien titre des François tres titres Ex concernant l'Acadie, font les Let-Mémoires tres patentes accordées au sieur de François. Monts, les 8 novembre & 18 décem-

bre 1603 (a).

afret tel

ot to

s pen

e ran

s price

Par le premier de ces titres, le Roi, ainsi qu'on l'a dit dans l'article II. de en ce Mémoire, concède au sieur de Monts, non seulement l'Acadie, mais encore les pays confins depuis le 40e. de-

gré de latitude jusqu'au 46°.

Ces expressions, qui sont réitérées plus d'une fois dans ces Lettres, font connoître évidemment que l'Acadie ne faisoit qu'une partie de sa concesfion. Le pouvoir qui lui est donné, est pour soûmettre les peuples de ladité terre, & circonvoisins. Le Roi l'autono rise à en faire la découverte, en l'étendue des côtes maritimes & autres contrées de la terre ferme. Dans un autre endroit de ces mêmes Lettres, le Roi lui donne le pouvoir de faire ce 'ul qu'il pourroit faire en personne pour la conservation de ladite terre d'Acadie,

(a) Voyez lesdites Lettres patentes (tom, 2. No. 1X, X, 3e. partie des preuves.)

Commissaires François. 4 Octob. 1751.

Mémoire des Es des côtes & territoires circonvoisms. Les énonciations des Lettres patentes du 18 décembre 1603, sont dans le même esprit; par ces secondes Lettres. le Roi déclare qu'il a fait le sieur de Monts son Lieutenant général aux terres, côtes & pays de l'Acadie, & autres circonvoisins, en l'étendue du 40e

degré jusqu'au 460.

On doit observer sur les premières Lettres de concession du sieur de Monts, du 8 novembre 1603, qu'encore qu'elles comprissent, non seulement l'Acadie, mais aussi les pays circonvoisins, elles ne comprenoient cependant point une partie des côtes de la péninsule, situées sur le golfe Saint-Laurent, ni l'isthme qui la joint au continent, ni la Gaspesie, puisque sa concession étoit bornée au 46e degré, & que ces pays font au delà.

Ce qui confirme de plus en plus cette observation, c'est que dans les secondes Lettres du 18 décembre 1603, concernant la Traite exclusive des Pelleteries pendant dix ans, le sieur de Monts ne se borna pas à y faire comprendre l'Acadie, mais il y fit ajoûter le Cap-Breton, la baye des Chaleurs, Gaspé & la rivière de Canada, tant d'un côté que d'autre; ces pays étoient donc distincts & différens l'un de l'autre. Le Cap-Breton, la baye de Saint-Laurent, où est la baye des Chaleurs

nez lel the des

IMIT & Gafpe

rest. H

ms, qu

itançoi

THE E belois.

s titre

ment

me de

ichte d

als le p

II, com

H 00

no pate

वा ।

mb. N

& la Gaspesie, ainsi que l'une & l'au-ART. XVIII.

tre des deux rives du fleuve Saint-Preuves sur
Laurent, ne faisoient donc pas partie les limites de
l'Acadie, tirées du prerées du pre-

Il résulte évidemment de ces obser-mier sitre de vations, que les plus anciens titres concession de des François, sont directement con-tressitres & traires aux prétentions des Commissai-Mémoires françois.

res Anglois.

Les titres moins anciens ne leur font pas plus favorables; on rendra fuccessivement compte de ceux qui concernent, 1º. le pays des Etchels mins & la Baye-Françoise, 2º. la grande de baye de Saint-Laurent & les isses de qui y sont situées, 3º. la rive méridio-

nale du fleuve Saint-Laurent.

Premièrement, pour ce qui concerne la côte des Etchemins & la Bayele Françoise, il est certain qu'avant la
concession de l'Acadie, la côte connue sous le nom d'Etchemins & de Node rembegue, portoit le dernier de ces
noms, comme un nom propre & disdifficultif. On en a la preuve dans des
l'Ettres patentes de Henri IV, du 12
prijanvier 1598 \*, où le Roi nomme
l'Afrançois de la Roque, sieur de Rode berval, son Lieutenant général ès pays
conde Canada, Norembegue & terres adjacentes.
On a vû par les relations des sieurs

PREUVES.

\* Voyez lesdites Lettres, (tom. 2, No. VIII,

R 3

res François. 4 Octob. 175 I.

Mémoire des Champlain & l'Escarbot, que ce pays, Commissai depuis la concession de l'Acadie, avoit continué de porter le nom de Norembegue & d'Etchemins: & une Lettre du Roi, du 10 février 1638 \*, dont on a fait mention dans l'article VI. fuffit feule pour prouver que le gouvernement de l'Acadie, & celui de la côte des Etchemins, étoient distincts

& différens l'un de l'autre.

On a retrouvé les actes de quelques concessions, qui prouvent que toute cette côte, & celle de la Baye-Francoife, sont souvent désignées purement & simplement sous le nom de nouvelle France, & qu'elles relevoient de Québec, ce qui prouve qu'elles font une partie du Canada, & nonde l'Acadie; non que l'Acadie n'ait été quelquefois comprise sous le nom générique de nouvelle France, mais l'on ne trouvera point qu'elle l'ait jamais été, qu'on n'ait ajoûté en même temps la défignation particulière de l'Acadie, afin d'éviter de confondre cette province avec le Canada, que l'on étoit, & que l'on est dans l'usage d'appeler purement & fimplement nouvelle France, ainsi qu'on l'a fait voir dans l'article XIV.

En 1632, on concéda au fieur Com-

man-

H

TITLE

linte

Dis:

walf

1 1635

wine. 11/20

Icharge

noner

u-ean,

100

inte Q

inème

14

P

Toyez |

JIXI J

Hen.

PREUVES. \* Voyez ladite Lettre, (tom. 3. No. XXIII, 18. partie des Preuves)

mandeur de Razilly la rivière & baye ART. XVIII. de Sainte-Croix, sur la côte des Et-Preuves sur les limites de chemins: l'acte de concession porte l'Acadie, tie que c'est en la nouvelle France; & il rées du preest à la charge de porter la foi & hom. mier titre de mage au fort Saint-Louis de Québec, PAcadie; au-& d'en relever. tres titres &

En 1635, on accorda au sieur de la Mémoires Tour une concession sur la rivière de françeis. Saint-Jean, en la nouvelle France (a): de à la charge de relever de Québec, &

d'y porter la foi & hommage.

anel 38\*

(cell

2018

En 1676, le Comte de Frontenac. Gouverneur de la nouvelle France, accorda au fieur de Soulanges de Marfon, la concession d'un endroit appeomi le Nachouac, situé sur la rivière de Saint-Jean, à quinze lieues de Gemealle fik, pour le posséder désormais sous le nom Soulanges; à la charge de porter la foi & hommage au château Saint-Louis de Québec. Pareil acte de concession (b) fut délivré au sieur de Mar-Intendant de la nouvelle France; & fa famille, établie en Canada, en jouit encore.

La même année, le sieur de Marson obtint, tant de M. de Frontenac, que de M. du Chesneau, la concession de

PREUVES.

(a) Voyez lesdites Lettres de concession, (toins 1 2. No. XXII, 3e. partie des Preuves.) (h) Idem, (tom, 2. No. XLI, 3e. partie idem.)

R 4

ham

ious à

nde (

bleurs

la gra

ila c

颂,

ade

Tor

( ide

Mémoire des Gemesik (a), sur la rivière de Saintcommissai-Jean; mais pareillement à la charge res François. de relever du château de Québec, &

d'y porter la foi & hommage.

Ce fut encore en la même année que M. de Frontenac & M. du Chefneau accordèrent au fieur le Neuf de la Vallière, une concession de dix lieues de profondeur, qui s'étendoit, d'une part, sur le golfe de Saint-Laurent, & de l'autre sur la Baye-Françoise, comprenant Chignitou ou Beaubassin: mais cette concession (b) comme les précédentes, sur, tant de la part du Gouverneur, que de celle de l'Intendant; à la charge de releverdu château de Saint-Louis de Québec, & d'y porter la foi & hommage.

En 1684, pareille concession (c) de terreins aux environs de Medoctet sur la rivière Saint-Jean, à René d'Amours sieur de Clignancourt, tant du sieur de la Barre Gouverneur du Canada, que du sieur de Meules qui en étoit Intendant; à la charge, par le sieur de Clignancourt, de relever du château de Québec, & d'y porter la soi

& hommage.

En 1689, M. de Denonville, qui étoit

#### PREU.VES.

(a) Voyez lesdites Lettres de concession, (tom. z. No XLII & XLIII, 3e. partie des Preuves.)
(b) Idem, (tom. 2. No. XLIII, 3e. partie idem.)

(c) Idem, (tom. 2. No. L. 3c. partie idem.)

étoit Gouverneur du Canada, & M. ART. XVIII de Champigni, qui en étoit Intendant, Preuves sur accorderent à Pierre Chesnet sieur les limites de du Breuil, la concession (a) d'un ter-tées du prerein sur la rivière Saint-Jean, mais mier titre de toûjours à la charge de relever du châ-concession de teau de Québec, & d'y porter la foi restitres & & hommage.

Tous ces actes, qui font semblables françois. dans leurs dispositions, prouvent évidemment que toutes ces différentes concessions faisoient partie du Canada, puisqu'elles étoient dans la mou-

vance du château de Québec.

101

la

ans Contraction

ême

le la Fion a

a Bar

Hoo (

ie det dere

de Qui

es quil

e concess

Secondement, pour ce qui concerne la grande baye de Saint-Laurent, les isles qui y sont situées & la Gaspesie; ce qu'on a cité des ouvrages des sieurs Denys, Champlain & l'Escarbot, suffiroit pour établir que ces Medi différentes parties de la nouvelle France ne sont point de l'Acadie; & on r dal ne répetera point ici ce qui a été dit en particulier dans l'article XV fur les Lettres patentes accordées au fieur-Denys, en 1654 (b), par lesquelles il etoit déclaré propriétaire & Gouverneur de la grande baye de Saint-Laurent, ni fur toutes les inductions que l'on en peut tirer.

REUVE

R 5

<sup>(</sup>a) Voyez lesdites Lettres de concession, (tom. rtie dell 2. No. L11, 3e. partie des preuves.) 11,5%,[1] (b) Idem, (tom. 2. No. XXVIII, idem.,)

4 Octobre 1751.

Mémoire des On doit présumer que M. de Meu-Commissai- les Intendant du Canada, en connoisres François. soit les limites. La France étoit alors également en possession & de l'Acadie & du Canada. Par conféquent il importoit peu de resserrer ou d'étendre les bornes de l'Acadie: on trouve dans un Mémoire que cet Intendant adressa au Roi en 1684 (a), que les terres du Canada commencent depuis le Cap-Breton. THE

de dans appelo

I mais

a 1669

exte Co

& Franc

les de

11, 20X

dites |

Boans

e tro

in de f

DE CH

n)en

Tore

Sto ! Fore

41,3

Dans un autre Mémoire, envoyé par le même Intendant en 1686 (b), il est dit que Chedabouctou est une baye située au bout des terres de l'Acadie, proche l'isle du Cap-Breton.

Un arrêt du Conseil du 12 mars 1658 (c), parle de tout le golfe Saint-Laurent, comme faisant partie de la nouvelle France, & ne fait aucune mention de l'Acadie, quoique dans toutes les occasions où il en a été question, on ait constamment eu attention de la spécifier & de la dénommer : & l'onne croit pas que l'on puisse citer un exemple contraire.

On n'a pas pû retrouver les Lettres de concession d'une Compagnie particulière qui s'étoit établie pour faire la

# EUVES

(a) Voyez ledit Mémoire, (tom. 2. No. XLVII, 3e. partie des Preuves.)

(b) Voyez ledit Mémoire, (tom. 2. No. Il.

(c) Voyez ledit arrêt, (tom. 2. No. XXXII, idem)

pêche dans le golfe Saint-Laurent, & ART. XVIII. qui s'appeloit la Compagnie de Mis- Preuves sur cou; mais par des Lettres du 19 jan-les limites de vier 1663 (4), où du consentement rées du prede cette Compagnie, celle de la nou-mier titre de velle France accorda au fieur Doublet, concession de les isles de la Magdeleine, de Saint-trestitres & lean, aux Oyfeaux & Brion; ces isles Mémoires font dites purement & simplement si-françois. tuées dans le golfe Saint-Laurent, sans qu'il se trouve rien dans ces Lettres qui ait le moindre trait à l'Acadie. Il paroît au contraire par un acte d'affociation que le sieur Doublet sit le preenti ip-lin mier février 1664 (b), pour l'exploitation de sa concession, qu'elle faisoit partie du Canada: cet acte porte qu'elle lui avoit été accordée par la Comie di pagnie du Canada, & on y prévoit le cas où le sieur Doublet feroit quelque e do acquisition, aux terres de Canada, du été 🖫 fieur Denys. On peut se rappeler que ttests le sieur Denys étoit alors propriétaire ner: depuis le cap Canseau jusqu'au cap des Rosiers; & ce ne peut être que de ce territoire dont il est question sous le titre de terres de Canada, puisque c'étoient les seules à portée de la con-

er a

10

El

tomas

Par

#### PREUVES.

cession du sieur Doublet.

(a) Voyez lesdites Lettres, (tom. 2. No. XXXIII, 3e. partie des Preuves

(b) Voyez ledit acte d'affociation, (tom. 2. No. XXXV, 3e. partie des preuves.)

UIM

11649

do Co

it qu'e

B, de f

限加力

100 6

1 mbruch

m tres

oregine.

ni lalit

karé

in éto

Micon

lines.

0 地

(RE )

P

CE P

Mémoire des Commissaires François. 4 Octobre 1751.

Par une requête que plusieurs habitans du Canada, propriétaires desterres situées vers l'isle Percée, présentèrent au Roi en 1684 (a), ils demandèrent à être maintenus dans la traite qu'ils faisoient du côté de cette côte du sud-est; & une des raisons qu'ils en donnent, c'est qu'ils y attiroient des Sauvages de Baston, des côtes de la nouvelle Angleterre, & de l'Acadie: preuve que le pays qu'ils habitoient ne faisoit pas plus partie de l'Acadie, que de la nouvelle Angleterre.

Troisiemement, pour ce qui concerne la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas d'auteur ni d'écrivain, qui en traitant de ce fleuve, n'en ait parlé comme traverfant le Canada; ce qui suppose & prouve que l'une de ses rives ne fait pas moins que l'autre partie du Canada.

On voit par un contrat de 1627 (b), que le Cardinal de Richelieu fit accorder à la Compagnie de la nouvelle France, dite Canada, toutes les rivières qui se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent,

# REUVES

(a) Voyez ladite requête, (tom. 2. No. XLVIII, 3e. partie des Preuves.)

(b) Voyez ledit contrat; autrement les articles entre le Cardinal de Richelieu, & les Affocies en in nouvelle France, (tom. 2. No. XV, 3c. pares des Preuves. )

En 1645, la Compagnie de la nou-ART. XVIII. velle France fit approuver par un ar- Preuves sur rêt du Conseil du 6 mars (a), la fa- les umires ac culté qu'elle avoit donnée aux habi-rees du pretans, de faire la traite des pelleteries mier tirre de le long du fleuve Saint-Laurent & riviè - l'Acadie; aures qui se déchargent en icelui, jusqu'à tres titres & son embouchure dans la mer, à prendre dix Mémoires lieues près de la concession de Miscou, sans françois. comprendre en ladite concession, les traites qui se peuvent faire ès colonies de l'Adel cadie, de Miscou & du Cap-Breton, desten quelles ladite. Compagnie a ci-devant difce posé.

13

nsl

CE

PERC

tie

cha

le l

Sha

om all

Cet arrêt fait voir que les deux rives du fleuve Saint-Laurent dépendent du Canada, qu'aucune ne fait partie de l'Acadie, & que l'Acadie, ellemême étoit distincte de la concession

de Miscou, & du Cap-Breton.

Toutes les commissions des Gouverneurs de Canada, au moins toutes celles dont on a pû retrouver des copies dans les dépôts, établissent de la mamière la plus précise & la plus formelfem le, que leur gouvernement comprenoit toutes les rivières qui se déchargent dans le fleuve Saint-Laurent, & à plus forte raison les deux rives du fleu-ve.

# PREUVES.

(a) Voyez le dit arrêt, (tom. 2. No.XXV, 30. No. Il Partie des Preuves )

uMI

kenfor

wir &

dans I

en le

rejer m

wiets

ment de

I ISMPS

ndont

ale, qu

imtie

ing co

the.

Tonez

1112

C'est ce qui est prouvé par la pro-Mémoire des Commissai- longation de la commission de Coures François. verneur & Lieutenant général à Québec, accordée par le Roi au fieur a Octob. Huault de Montmagny, le 6 juin 1791a 1645 (\*), & qui rappelle de plus anciennes provisions. Le Roi dit dans ces Lettres, qu'il a ci-devant commis, ordonné & établi ledit sieur de Montmagny, Gouverneur & son Lieutenant général à Québec, & sur le fleuve Saint-Laurent, & autres rivieres qui se déchargent en icelui. Et par ces mêmes Lettres le Roi le proroge dans le gouvernement de Québec, & des provinces arrosées du fleuve Saint-

Par des Lettres du 17 janvier 1651 (a), le Roi donne au fieur de Lauson la charge de son Gouverneur, & Lieutenant général dans toute l'étendue du fleuve Saint-Laurent, en la nouvelle France, isles & terres adjacentes de part & d'autre dudit sleuve, & autres rivis-

Laurent, & des autres rivières qui s'y

Par autres Lettres du 26 janvier 1657 (b), le Roi donne au Vicome

## PREUVES.

(\*) Voyez lesdites provisions, (tom. 2. No. XXVI, 3e. partie des Preuves.)

(a) Idem, tom. 2. No. XXVII, 3e. partie idem.)

(b) Idem, (tom. 2, No. XXXI, 3c. particidem)

d'Argenson la même charge de Gou-ART. XVIII.

verneur & Lieutenant général, énon. Preuves sur

cée dans les mêmes termes; & il en les limites de

est de même de la commission accor
rées da pre
dée par le Roi au sieur de Mezy, le mier sitre de

concession d'Acadie; sur

la l'y a pas lieu de révoquer en dou
res sitres sor

la n'y a pas lieu de révoquer en dou
res sitres sor

te que toutes les Lettres qui ont été Mémoires accordées par le Roi pour le gouver-françois. nement de Canada, n'aient été conçue dans les mêmes termes; & de

tout temps, ces Gouverneurs ont, dans le fait, exercé leur autorité fur les pays dont les eaux vont serendre dans

le fleuve Saint-Laurent.

On voit par tout ce qui vient d'être exposé, que jamais la côte des Etchemins, la Baye-Françoise, la grande baye Saint-Laurent, ni la rive méridionale du sleuve de ce nom, n'ont fait partie de la véritable & ancienne Acadie; & que la prétention des Anglois à cet égard, ne peut se foûtenir contre les titres des François. On verra par l'article suivant que leurs propres titres ne leur sont pas plus favorables.

## PREUVES.

ne au

ons,

(a) Voyez lesdites provisions, (tom. 2. No. XXXIV, 3e. partie des preuves.)

Mémoire des 4 Octobre

res François. ART. XIX Preuves fur les limites de l'Acadie, tirées de titres, Mémoires, & Auteurs Anglois, & autres.

> N ne fera que relever fommaire. ment dans cet article, ce qui fe trouve répandu dans tout le cours de ce Mémoire, sur les preuves que les Anglois ont administrées eux-mêmes contre leurs prétentions.

> Leur plus ancien titre fur le pays dont il s'agit, est la Charte accordée par Jacques Ier, le 10 décembre \* 1621 +, pour la nouvelle E'cosse.

> Quoique cette Charte soit de toute nullité, ainsi qu'on l'a démontré dans l'article V, on en tirera néanmoins deux inductions contraires au fystème des Commissaires de Sa Majesté Britannique.

La première, c'est que toute l'etendue que cette Charte donne à la nouvelle E'cosse, ne remplit point les prétentions que forment aujourd'hui les Commissaires Anglois; le pays situé depuis la rivière Sainte-Croix julqu'aux frontières de la nouvelle Angle-

## PREUVES.

\* Il est à remarquer que dans la pièce même, comme elle se trouve au tome 2d. on a mis septembre, comme aussi dans la Table.

† Voyez ladite Charte, (tom, 2, No. II, 2de partie des Preuves.)

erre, pans la th par thre re

tim

de la D di été 1 m du ] is lert

Heren note la

1 in

les'exp its sel Charte

mil. pe, fe is de

ti, le

M D

gleterre, ne se trouve point renser. ART. XIX.

mé dans la ligne de circonscription les limites de
tracée par cette Charte; & ce pays ne padadie, sipeut être reclamé comme faisant par-rées de titres,
tie de la nouvelle Angleterre, puisqu'il a été restitué à la France en exé-glois, & aue
cution du Traité de Breda.

La feconde, c'est que cette Charte même sert à faire connoître qu'une grande partie de ce que les Commissaires Anglois reclament aujourd'hui, sous le nom d'Acadie, portoit un nom fort dissérent, & par conséquent n'étoit point Acadie. Suivant cette Charte, toute la partie du continent que traverse la rivière Sainte-Croix, s'appelle le pays des Souriquois & des Etachemins: inter regiones Suriquorum & Etcheminorum, vulgò Suriquois & Etallichemines.

Elle s'exprime de même sur le pays de Gaspé, littus communiter nomine de Gacbepe vel Gaspie notum & appellatum.

La Charte ne porte point qu'aucun de ces deux pays se soit appeléni s'appellât Acadie, comme le prétend aujourd'hui l'Angleterre; mais bien au contraire, les noms que la Charte désigne, se concilient entièrement avec les descriptions de ces mêmes pays par Denys, Champlain & l'Escarbot.

Ainfi, le plus ancien titre que les Anglois puissent citer concernant les Tom. 1. S pays

LIMI

prod

jis, il

mara de

wids f

ncer al

partie

setoi

y paix

1 211

河之]

III,

E 15

it. par

Mémoire des pays qu'ils contestent, est lui-même commissaire à leurs prétentions.

4 Octobre 1751.

S'il y avoit anciennement un nom qui fût commun à tous ces pays, excepté à l'Acadie qui s'étend depuis le cap Canseau jusqu'à l'entrée de la Bave françoise, c'étoit le nom de Canada: c'est ce que l'on doit conclurre d'un passage qu'on a déjà rapporté de Smith. le fondateur de la nouvelle Angleterre; on voit qu'en 1614, avant la prétendue concession de la nouvelle E'cosse, avant même l'établissement de la nouvelle Angleterre, il fe plaignoit que les côtes de ce dernier pays qui joignent celles des Etchemins, étoient appellées du nom de Canada (a). On ne prévoit pas ce que les Commissaires Anglois peuvent objecter contre l'ancienneté & l'importance de ce témoignage. Il est bien évident par-là que ces côtes ne s'appeloient point du nom d'Acadie.

Le fieur Kirk, avant que de prendre Québec, en 1629, s'étoit emparé de toute la rive septentrionale du seuve Saint-Laurent. Dans une représentation que les Commissaires du Bureau du commerce & des plantations firent à la Reine Anne, en 1709 (b), & qui

PREUVES.

(a) Histoire de la nouvelle Angleterre, pill Smith, page 204 & 205.

(b) Voyez ladite représentation, (tom. 2. No. XXVI. 2 de. partie des Preuves.)

a été produite par les Commissaires ART. XIX.

Anglois, ils disent que le sieur Kirk Preuves sur
s'empara de la partie du Canada qui est les limites de
au nord du fleuve Saint-Laurent. C'est rées de titres,
annoncer assez clairement qu'il y a une Mémoires ser
autre partie du Canada qui est au sud auteurs Ande de ce même sleuve.

On a déjà cité précédemment dans l'article IX, une concession de Cromwel, du 9 août 1056 (a), faite par
conséquent dans le temps où les Anglois s'étoient emparés, quoiqu'en
pleine paix, de l'Acadie & d'une partie du Canada, qu'il leur plaisoit d'appeller nouvelle E'cosse: suivant ce titre, l'Acadie ne comprend qu'une
partie de la prétendue nouvelle E'cosse. Comment peut-on aujourd'hui
cosse cosse de la prétendue que la nouvelle
de la prétendue que la nouvelle
de la prétendue que la nouvelle

On a aussi discuté dans le même aricle l'exception formée, en 1668, quar le Colonel Temple (b), pour se similipenser de restituer à la France Portinoval, le fort Saint-Jean & Pentagoet, parce que ces forts n'étoient passitués au Acadie. On a fait voir que cette

#### PREUVES.

709

UN

M 10

- DOLL

1 23

a Ma

To Co

14 16

idas

win

5 12

n fini

State

Mémoire des exception étoit conforme à la conces-Commissai- sion accordée par Cromwel, en 1656. res François. & à des Lettres patentes de Charles Octob. II, passées sous le grand sceau d'An-

1751. gleterre: on a observé que personne ne pouvoit avoir une connoissance plus parfaite du local que le Colonel

Temple; & ce qui a été développé dans le cours de ce Mémoire, prouve de plus en plus que son sentiment étoit le seul conforme aux plus anciennes relations de ces mêmes pays.

Ce sentiment au surplus, qui est totalement destructif de celui des Commissaires de Sa Majesté Britannique, & qui est fondé sur des titres que les Anglois ne peuvent regarder comme frivoles, se trouve appuyé & soutenu par plusieurs E'crivains & Géographes de leur nation (a). L'auteur de l'Atlas de marine & de commerce, dit positivement que l'Acadie est la partie du sud-est de la nouvelle E'cosse. Salmon parle de l'Acadie, comme d'une partie de la nouvelle E'cosse. Les cartes de noi l'Atlas de marine & du commerce, de l'histoire de Salmon, du Docteur Halley & du sieur Popple, ne représent tent l'Acadie que comme une partie de wes

#### PREUVE

(a) Voyez ce qui a été dit à ce sujet à la fin du treizième article, & qu'on ne fait que répéter ici sommairement.

de la nouvelle E'cosse. C'est ce qui ART. XIX. a été plus amplement détaillé dans l'ar-Preuves sur sul ticle XIII; & on ne le rappelle ici, les limites de que pour exposer sous un seul couprées de zitres, our d'œil les preuves que les titres, Mé-Mémoires & moires & Auteurs Anglois administrent auteurs Ancontre la prétention des Commissaires glois, & ande Sa Majesté Britannique.

noire. On pourroit ajoûter à toutes les autorités qu'on a citées, celles de Laët

& du P. Creuxius, Jésuite.

On a remarqué qu'en général Laët comprend fous le nom d'Acadie toute la péninsule; on ne répétera pas les mréflexions que l'on a faites à ce sujet: mais dans le chapitre où il fait la description de l'Acadie, il ne fait pas celle de la côte des Étchemins, c'est Qun chapitre séparé, & il l'intitule continent de la nouvelle France, jusqu'au fleuve Pentagoet (a). Il observe que c'est le même pays qu'on appelle No-rembegue (b). Il est encore plus éloi-me de comprendre dans la description la de l'Acadie, celle de la partie du coninent qui s'étend depuis la Baye verte d'unqu'à Gaspé, & toute la rive méri-loudqu'à Gaspé, & toute la rive méri-dionale du fleuve, Saint-Laurent, qui, comme il l'observe, est le pays des Canadiens (c).

Creu.

PREUVES.

10 (a) Page 54.

11

(b) Page ss.

Commissaires François. 4 Octob. 1751.

Mémoire des Creuxius a fait une histoire du Canada en latin, imprimée in-4°. en 1664. Voici ce qu'il dit (a) fur les différentes provinces de la nouvelle France:

Ses parties, & pour ainsi dire ses provinces, sont l'Acadie, les Souriquois, le Norembegue, le Labrador, & ce qui est un nom plus connu, le Canada. Ce dernier nom n'est pas tant celui de quelque lieu particulier, qu'une dénomination commune des régions qui bordent ce grand fleuve, que les François ont appelé le fleuve Saint-Laurent.

On voit par ce paffage qu'il distingue l'Acadie du Canada & du pays de Norembegue, & que le Canada atoùjours été regardé comme comprenant les deux rives du fleuve Saint-Laurent, C'est ainsi que tous les anciens auteurs ont parlé uniformément de ces pays, dans des temps où l'on ne pouvoit pas prévoir les discutions qui sont actuellement entre la France & l'Angleterre.

Tit,

ties tess

131

The Q

ART. XX. Preuves fur les limites del'Acadie, Tirées du Traité d'Utrecht.

Es réponses que renferme l'article XI, aux inductions que les Commissaires de Sa Majesté Britannique prétendent tirer du Traité d'Utrecht,

EUVES. PR (a) Page 46.

démontrent, jusqu'à l'évidence, par ART. XX. les pièces qu'ils ont produites eux-mê- Preuves sur mes, que jamais la France n'avoit été les limites de dans l'intention de se laisser fermer rées du Trais l'entrée du Canada, comme elle l'au-té d'Utrecht. Sum roit fait, si elle eut cédé à l'Angleterre les pays qui avoisinent l'entrée du fleuve Saint-Laurent, & la rive méridionale de ce fleuve.

On ne répétera point tout ce qui a été dit à ce sujet; on se bornera à puifer l'interprétation du Traité d'Utrecht

dans le Traité même.

Par ce Traité, la France céde à l'Anka gleterre la nouvelle E'coffe, autrement di-( te Acadie, en son entier, conformément nem à ses anciennes limites, comme aussi la Sim ville de Port-royal, maintenant appelée Annapolis royale, & généralement tout de ce qui dépend desdites terres & isles de ce nem pays-là.

Les expressions de comme austi qui font dans l'original françois, sont rendues dans l'original latin par celles-ci,

ut &.

Il résulte évidemment de ces expresfions, que Port-royal ne faisoit pas nfempartie de la cession de l'Acadie; ces termes, comme auss, sont équivalens de ceux-ci, en outre, de plus, encore.

Les Commissaires Anglois prétendent que ces expressions sont assez ordinaires dans les Traités, pour désizner ce qui souvent n'est qu'une mê-

S 4

BIES I SES.

te art

In de

diste

Jala

de,

OUT

100 intes

1000

30

int pr

flire

agre.

黑(

18

4 Octobre 1751.

Mémoire des me chose, ou n'en est qu'une partie; Commissai- mais on ne pense pas qu'ils en puissent res François, produire un seul exemple. Celui qu'ils citent du Traité de Saint-Germain de 1632, par lequel l'Angleterre fit la restitution de la nouvelle France, de l'Acadie & du Canada, ne porte point les termes comme aussi. Si même après avoir employé la dénomination de nouvelle France, on a ajoûté l'Acadie & le Canada, c'est que souvent on ne comprenoit, fous le nom de nouvelle France, que le Canada feul. Mais il n'y a point de François à qui l'expression n'eût paru étrange, bizarre & impropre dans fa langue, fi l'on eût mis dans le Traité de Saint-Germain, que l'Angleterre restituoit à la France la nouvelle France, comme austi le Canada; ou que l'on eut dit, le Canada, comme aussi la ville de Québec.

Les expressions employées dans le Traité d'Utrecht deviennent simples, claires, naturelles & exactes, lorsque l'on reconnoît que l'ancienne Acadie ne renfermoit point la ville de Portroyal; & alors la cession ne pouvoit mieux se faire, que dans les termes

où elle est conçue,

Les anciennes limites de l'Acadie se trouvent encore désignées dans le Traité d'Utrecht, par celles que ce même Traité donne à la pêche qui appartient aux Anglois exclusivement sur

LIMITES DE L'ACADIE. 281 les côtes de la nouvelle E'cosse. Voici ART. XX. comme s'exprime le Traité dans le Preuve; sur même article XII sur l'étendue de la les limites de cession de la nouvelle E'cosse, autre-rées du Trais-

té d'Utrcobt.

Et cela d'une manière & d'une forme en si amples, qu'il ne sera pas permis à l'avenir aux sujets du Roi Très - Chrétien. d'exercer la pêche dans lesaites mers bayes & autres endroits, à trente lieues près ajour des côtes de la nouvelle E'cosse au sud-est. en commençant depuis l'isle appelée vulgairement de Sable, inclusivement, & en tirant au sud-ouest.

ment dite Acadie.

Fre

t que

e Can Franço

étrang

langue de Sa

reftin

nce, a

ent di

le de Qi

oloyen

ennen

exacte.

ncient

a ville

fiod at

dans la

es de la

jées do

lles qu

Deux observations à faire sur cette

disposition du Traité d'Utrecht.

io. Il est aisé de reconnoître que l'objet principal des Anglois au Traité d'Utrecht étoit de s'affurer de la pêche: c'est dans cet esprit que l'Angleterre se fit céder l'isle de Terreneuve; c'est aussi dans le même esprit qu'elle se fit céder l'Acadie; & que pour donner plus de faveur sur-tout aux pêches de la nouvelle Angleterre, elle stipula la jouissance exclusive des bancs, qui sont situés vis-à-vis des côtes d'Acadie, & qui sont extrêmement abondans en poisson. Ce dernier objet se trouvoit rempli par la cession de l'Acadie, conformément à ses anciennes limites. Il n'y a même que l'Acadie, telle qu'elle a été désignée dans le cours de ce Mémoire, à qui puisse con4 Octobre 1751.

Mémoire des convenir cette pêche exclusive; ni la Commissai- côte des Etchemins, ni aucune de cel. res François. les du golfe Saint-Laurent, n'ont des bancs à leur fud - est sur lesquels on

puisse pêcher.

20. En même temps que le Traité porte que la cession de l'Acadie avec les dépendances est faite de la manière & de la forme les plus amples, il borne l'étendue de cette concession auxcôtes qui gifent du nord-est au sud-ouest, le long desquelles il n'est pas permisaux François de pêcher à trente lieues de distance au sud-est; ce qui dans le fait, restreint la possession des Anglois aux véritables limites de l'ancienne Acadie.

Par le rumb de vent que fixe le Traité, toutes les côtes qui ont une direction différente, doivent être regardées comme n'étant point de l'Acadie. Si elles eussent dû appartenir aux Angiois, n'en auroit-on pointexclu les François? & la manière & la forme si amples que stipuloit le Traité, n'auroient-elles pas dû les y faire comprendre? On ne voit aucune raison, que celle du défaut de propriété, qui ait pû & dû y mettre obstacle.

Enfin, le Traité d'Utrecht se contrediroit lui-même, si les prétentions des Commissaires Anglois pouvoient

avoir lieu.

L'article XII céde à l'Angleterre,

com-

100 O

e,tel

MO

High

1881,

Hongs

Epit

神

comme on l'a vû, toute l'ancienne A- ART XX. cadie, terres & isles qui en dépendent, Preuves sur c'est-à-dire, les isles qui sont adjacen-les umires ae tes aux côtes de l'Acadie.

rées du Trais

Or, si l'Acadie comprenoit toutes 16 d'Utrecht. les côtes qui s'étendent depuis le cap Canseau jusqu'à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, il en résulteroit que les isles qui sont adjacentes à ces côtes, & qui sont situées dans le golfe Saint-Laurent, appartiendroient à l'Angleterre de droit & incontestablement.

Mais le Traité d'Utrecht dit le contraire de la manière la plus formelle, la plus précife & la plus claire: c'est

à l'article XIII.

deli les, 1

fud-a

as per ente li

s And

que

s qui

ivent

point

dû w

mank

it and

ettrell

trechi

es pre

ois pu

Il commence par une première difposition sur l'isse de Terre-neuve, qui est déclarée appartenir déformais à la Grande-Bretagne, avec les isles adjacentes, en réservant aux François la faculté d'y fécher le poisson de leur pêche dans les limites qui y sont décrites; & cet article finit par dire, que l'isle du Cap-Breton, & toutes les autres quelconques situées dans l'embouchure & dans le golfe Saint-Laurent, demeureront à l'avenir à la France.

Il n'y a personne, qui en réfléchisfant de bonne foi & avec sincérité sur ces stipulations du Traité d'Utrecht, ne doive reconnoître que les Anglois ne peuvent prétendre dans le golfe Saint-Laurent, que la possession de

l'ifle

res François. 4 Octob. 1751.

Mémoire des l'ise de Terre-neuve & des isles adia-Commissai- centes; & que le surplus du golfe ap. partient aux François. Le terme de toutes les isles quelconques, ne permet pas aux Anglois d'en pouvoir réclamer aucune.

INI

NITS (

100

out

wh et

g des

ints p

ince (

ins q

III CE

als pu

its,

THES

C'est aussi en conséquence de cet article du Traité d'Utrecht, que le Roi a constamment réclamé & réclame l'isle de Canseau, qui est située dans l'embouchûre du golfe Saint-Laurent; quelques particuliers Anglois s'en font emparés violemment en temps de paix, en 1718: le Roi en a porté ses plaintes, il v a eu des Commissaires nommés pour les examiner, il y a eu des conférences, & point de décision

Il est évident par tout ce que l'on vient d'exposer, que les prétentions des Commissaires Anglois ne peuvent se concilier avec le Traité d'Utrecht, qui est néanmoins le titre unique en vertu duquel les Anglois possèdent

l'Acadie ou nouvelle E'cosse.

#### CONCLUSION.

L'ETENDUE de ce Mémoire & la diversité des matières qu'on a été obligé de traiter & de discuter, exigent nécessairement que l'on résume le plus sommairement qu'il sera possible ce qui en résulte.

Les nuages qui ont été élevés sur les

a eus de toute ancienneté, tant sur l'Acadie que fur les provinces limitrophes, la côte des Etchemins, la Baye-Françoise, la Gaspesie, & toute la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent, ont mis dans la nécessité de débrouiller une matière obscurcie par des é & la saincl préjugés étrangers, de remonter à l'origine des établissemens des deux nations en Amérique, & de puiser dans gloss les titres primordiaux, & dans les fourtemps ces les plus pures de l'histoire, la conorte h noissance de leurs premiers droits sur niffair les pays qu'elles possèdent dans cette ilyı partie du monde.

Tout ce qui concerne les premiers tablissemens des Anglois, est tiré de leurs propres titres, & de leurs rela-

tions les plus authentiques.

On a puisé pareillement dans les titres qui sont propres à la France, l'histoire de ses premiers établissemens; &
l'on a au surplus pour garans de tous
les faits, les auteurs & fondateurs des

premières colonies Françoiles.

Toutes les allégations vagues & in
de certaines concernant l'ancienneté des

esqué établissemens des deux nations en A
die mérique, sont ramenées à des époques

certaines & précises; & soit que l'on

considère les projets de former des é
tablissemens, les tentatives infructueu
fes pour les exécuter, les entreprises

plus

Mémoire des plus heureuses qui ont été suivies de Commissaires François. antérieurs aux Anglois.

4 Octobre 1751.

Dès 1604, le fieur de Monts avoit formé des établissemens dans la nouvelle France: des François, en 1606, défrichoient & cultivoient, dans le pays des Almouchiquois, des terres que l'Angleterre n'avoit point encore projeté d'établir, & qui ne l'ont été que plus de vingt ans après; la première colonie Angloise n'a commencé à exister qu'en 1607 en Virginie, celle de la nouvelle Plymouth en 1620, la nouvelle Angleterre en 1629 seulement, Boston n'a été fondé qu'en 1630, Quebec l'étoit dès 1608, & Port-royal l'avoit été en 1605.

L'histoire des premiers établissemens des deux nations, se trouve discutée dans les articles l & II de ce Mémoire: elle est suivie dans l'article III de celle des principales révolutions qui font arrivées dans l'Acadie & les provinces limitrophes. Les Anglois les ont attaquées à diverses reprises, &

avec différens succès.

En 1613, en pleine paix, ils pillèrent & détruisirent les établissemens des François; & suivant leur propre témoignage, ils fortissèrent la Virginie, encore naissante, de ce qu'ils avoient enlevé aux habitans de nos colonies.

En 1628 & 1629, ils envahirent de

nou-

顺,

門

LIMITES DE L'ACADIE. 287 JRIN nouveau les possessions de la France. Conclusions Les deux nations étoient alors dans un état de guerre, sans cependant qu'ele Male fût déclarée; la nécessité de se défendre avoit obligé la France à user non de représailles; mais en 1632, les Anolent, glois rendirent & restituèrent ce qu'ils

ois, avoient pris.

Nouvelle invasion de leur part, en 1654, lorsque les deux nations étoient en pleine paix; difficultés & délais pour restituer : la guerre se déclare Vindouze ans après; & les Anglois enfin. unha en 1667, rendent & restituent encore les pays qu'ils avoient enlevés à la

qu'en France.

Après bien des événemens, un grand nombre d'entreprises formées dans le 

droits fur cette ancienne colonie; mais le Traité d'Utrecht ne pouvant seul remplir l'étendue de leurs prétentions, il falloit quelque titre qui en fût indé-les pendant; ils l'ont cherché en vain dans vant les Traités de Saint-Germain & de Breda, qu'ils ont voulu faire envisace ger comme l'origine du droit des Frande la cois fur l'Acadie. On a démontré dans l'ar-

Commissai-4 Octob. 175 I.

Mémoire des l'article IV le peu de fondement de cette prétention: ces Traités n'ont ses François, rien donné à la France, mais lui ont restitué ce qui lui appartenoit.

C'est dans le même esprit qu'ils ont voulu se former un titre de la dénomination de la nouvelle E'cosse.

On a traité en détail dans l'article V, ce qui regarde cette dénomination.

On y a rapporté qu'en 1621, Jacques Ier. Roi d'Angleterre, donna à un de ses Sujets l'Acadie, & une partie de la nouvelle France, fous le nom de nouvelle E'cosse. Long temps avant, & dans le même temps, les François étoient en pleine & tranquille possession de ce pays. Le propre titre des Anglois résiste à leur prétention. nouvelle E'cosse ne devoit avoir lieu, fuivant la Charte même, qu'autant que le pays concédé seroit vacant; il ne l'étoit pas, la nouvelle E'cosse n'a donc point existé.

Dans le fait, il n'y a jamais eu dans ce pays d'habitations ni d'établissemens Anglois ou E'cossois: les François ont toûjours continué de l'habiter, même durant les invasions passagères que les

Anglois y ont faites.

Jusqu'au Traité d'Utrecht, l'Acadie & Port-royal ont confervé le nom qui leur avoit été donné par les premiers habitans François, avant qu'il y est un habitant Anglois dans l'Amérique.

1

面(

100

HC]

fond Mais ces noms, ainsi que le pays mê- Conclusion. me, ont subi la loi des événemens; & l'on a vû s'élever en leur place au Traiarenoi té d'Utrecht, ceux de nouvelle Ecosse

esprite & d'Annapolis-Royale.

SURU

illest dans le pouvoir des nations de lle En donner aux pays qu'elles possèdent le il de nom qu'il leur plaît; & en cédant ce tedem pays aux Anglois, la France n'avoit rien ente à leur contester sur sa dénomination dom postérieure : le Traité d'Utrecht a parlé d'un à cet égard le langage qu'ils ont voulu.

fous! Mais vouloir imposer à son gré des ong te dénominations aux possessions des aups, le tres Puissances, prétendre que ces noms nouveaux ne sont point de vains prom noms, qu'ils ont quelque réalité, bâprem tir sur cette illusion des droits & un levoit système de propriété, ce seroit aller me, mi contre toutes les notions reçues, conoit vin tre toutes les loix & les usages des navelle itions. Comment peut-on prétendre que ce que les François possédoient sous

le nom d'Acadie & de nouvelle Fran-nice, ait pû former une colonie étran-les gère fous le nom de nouvelle E'cosse? Phis De là, il réfulte cette vérité certai-re, que la France qui a fait une cession palage éelle, n'a pû la faire sous une déno-Unette ement idéale; que les Anglois ne peu-nierte ement idéale; que les Anglois ne peu-par le e E'cosse, que ce que la France a cévant le fous le nom d'Acadie suivant ses

dans! Tom. I.

Mémoire des anciennes limites; que par conséquent commission toute la question entre les deux Puisres François.

4 Octobr.

1751.

1751.

Mémoire des anciennes limites; que par conséquent commission de la question entre les deux Puisres françois.

4 Octobr.

1751.

Par une suite des troubles qu'il y avoit eu en Acadie & dans les provinces limitrophes, ceux qui en avoient été les principaux concessionnaires avoient étendu improprement & indiftinctement le nom d'Acadie à des pays qui avoient un nom fort différent. Le progrès de cette erreur avoit été d'autant plus facile, que dans la première origine, le Roi avoit concédé au sieur de Monts non seulement l'Acadie, mais encore les pays circonvoisins; & depuis, après que la distinction du gouvernement de la côte des Etchemins & de celui de l'Acadie eut cessé en la personne du sieur de Charnisay, qui dépouilla le fieur de la Tour d'un de ces deux gouvernemens, les nouvelles commissions données par le Roi s'étendirent de nouveau à l'Acadie & pays circonvoisins.

Mais le Traité d'Utrecht n'a point cédé à l'Angleterre l'Acadie & les pays circonvoisins; c'est au contraire pour distinguer l'étendue véritable de cette province, de celle qu'on lui donnoit alors improprement, & en prévenir les abus, qu'il a été expresement & formellement stipulé que la

LIMITES DE L'ACADIE. 291 ceffion se bornoit à l'Acadie, suivant Conclusion. fes anciennes limites.

CEL DEN Quoique cette distinction des an-200 ciennes limites soit formellement exprimée dans le Traité d'Utrecht, qu'elat le soit extrêmement importante dans la discussion présente, cependant les Commissaires Anglois y ont si peu d'égards, que contre la disposition expresse du Traité, ils prétendent que tout ce qui a été dans aucun temps appelé du nom d'Acadie, leur a été cédé. De là, nul principe, nul moyen indiqué dans leur Mémoire pour déterminer la distinction des anciennes limites d'avec ce qui n'y est point compris. Il n'en pouvoit résulter que ce qui est arrivé, que leurs différentes allégations sont étrangères à l'état de la question: elles peuvent bien prouver que dans de certains temps on a In donné improprement le nom d'Acadie àce qui ne l'étoit pas, & c'est ce qu'on ne conteste point; mais elles ne prouvent pas que ces mêmes pays faisoient partie de l'ancienne & véritable Acadie, & c'est uniquement ce qu'il falloit prouver.

Cette observation sert de réponse à la plûpart des allégations des Commissaires Anglois.

On a fuivi dans la réponfe qui leur a été faite, l'ordre où elles sont placées dans leur Mémoire; c'est l'ob-

Mémoire des jet des articles VI, VII, VIII, IX,X Commissai - & XI.

4 Octob.

1751.

res François. On a commencé par faire voir que la commission du sieur de Charnisay, celle du sieur de la Tour son ancien concurrent & fon successeur, posterieurement celle du sieur de Villebon. où se trouvent les mots d'Acadie & confins, ne peuvent point être propres à déterminer les anciennes & véritables limites de l'Acadie; non plus que les différens Mémoires des Ministres de France, qui ont compris sous cette dénomination la côte des Etchemins, fuivant l'usage abusif qui régnoit

> Par rapport aux notions que le Comte d'Estrades avoit de ces pays, & dont les Commissaires Anglois ont vouluse prévaloir, elles font si peu propres à déterminer les véritables limites de l'Acadie, que cet Ambaffadeur y comprenoit la nouvelle Hollande, au-

jourd'hui la nouvelle York.

de leur temps.

Toutes les prétendues preuves des Commissaires Anglois se réduisent donc aux inductions qu'ils tirent du Traite de Breda & de celui d'Utrecht.

Lorsqu'il sera établi qu'un don & une restitution font une seule & même idee, alors on pourra avec fondement affimiler le Traité d'Utrecht à celui de Breda: mais jusque-là on ne peut pas dire que ce qui a été restitué à la Fran-

LIMITES DE L'ACADIE. 293 ce par le Traité de Breda, puisse ser conclusion; vir de règle pour déterminer ce qu'elle a cédé à l'Angleterre par le Traité d'Utrecht.

L'objet du Traité de Breda, étoit de remettre l'état des choses en Amérique, sur le pied où il étoit avant les irruptions réciproques des deux nations. L'étendue des pays envahis, & non leur dénomination, déterminoit l'étendue des pays à rendre.

Le Traité d'Utrecht ayant pour objet une cession, ce sont les termes seuls du Traité qui en peuvent déterminer l'étendue. La France n'a pas cédé tout ce dont elle a joui sous le nom d'Acadie: elle n'a cédé cette province, que suivant ses anciennes limites. Comme la discussion des limites de l'Acadie étoit étrangère au Traité de Breda, ce Traité se trouve lui-même étranger à la discussion présente.

C'est sans aucune sorte de fondement, que les Commissaires Anglois ont prétendu qu'à la paix d'Utrecht, l'intention des Puissances contractantes voit été de céder à l'Angleterre tout ce qu'ils réclament actuellement.

Ils ont eux-mêmes produit une rénonse de la France, du 10 juin 1712,
pui prouve directement le contraire:
l paroît par cette pièce que le Roi n'a
noint voulu céder aux Anglois l'isle
le Cap-Breton, parce qu'ils auroient
eu

Mémoire des eu trop de facilité pour fermer aux Commissai- François l'entrée du Canada: ils en auroient encore plus si on leur eut cédé res François. toutes les terres de la grande Baye de 4 Octob. Saint-Laurent, & la rive méridionale \$754. du fleuve de ce nom.

Si les Commissaires Anglois ont objecté à ceux du Roi l'incertitude des limites de l'Acadie, cette objection a été pleinement éclaircie dans l'article XII; mais on pourroit leur objecter avec plus de raison l'incertitude des limites de la nouvelle Angle-

terre.

On ne peut, en effet, concilier leurs différentes opinions sur ces limites; ils les portent dans un endroit jusqu'à la rivière de Sainte-Croix; dans un autre, ce n'est que jusqu'à Pentagoet; dans le fait, les François ont toûjours infifté fur la borne du Kinibeki; il paroît que dans plusieurs occasions, les Anglois se seroient restreints à la rivière Saint-George, mais, fuivant leurs propres titres, la rivière de Sagahadock borne la nouvelle Angleterre; c'est ce qui est prouvé par la propre Charte de cette colonie, ainsi qu'on l'a fait voir à la fin de l'atticle X.

Quant aux notions géographiques, on en a fait un article séparé, qui est le XIII.

Les Commissaires Anglois, pourde

IMIT

er des

es à de

hart m

ites le

the dar

intie fe

inion

My a

e peut

ion a c

de le

jami 1

aphes altruits

d'autr

tes du

úméme

Com

Es ce 1

meter

inticle !

in. 0

noit & 1

un que

wone d

ine s'

a gen

terminer des limites anciennes, ont eu Conclusion, recours à des cartes modernes; mais la plûpart même des cartes modernes, & toutes les anciennes, restreignent l'Acadie dans la peninsule, ou dans

une partie seulement.

L'opinion des Géographes qui ont cru qu'il y avoit une nouvelle E'cosse réelle, distincte & séparée de l'Acadie, ne peut tirer à conséquence, parce qu'on a démontré que c'étoit une erreur: ainsi, en ne s'attachant qu'à la partie de leurs cartes, qui est particulière à l'Acadie propre, il se trouve que parmi même les Auteurs & les Géographes Anglois, ceux qui sont les plus instruits & les plus éclairés, n'ont donné d'autre étendue à l'Acadie que les côtes du sud-est de la péninsule, conformément aux limites désignées par les Commissaires du Roi.

Mais ce p'est point

Mais ce n'est point par des cartes qu'on prétend fixer les limites de l'A-

cadie.

L'article XIV développe les principes par lesquels on peut déterminer ces imites. On y a fait voir que l'on ne pouvoit & ne devoit comprendre sous ze nom que les pays auxquels il avoit été donné de toute ancienneté, & donné constamment & exclusivemet à tous utres.

On ne s'est point borné à cette rélexion générale, qui seule auroit été dé-

Mémoire des décifive : on est entré à cet égard dans un grand détail de preuves, qui font Commissaires François. contenues dans les articles XV, XVI. octob. XVII, XVIII, XIX & XX. 1751.

Une des premières preuves est que ces limites ont été disertement & ex. pressément marquées dans un temps non suspect, par un des Gouverneurs & Lieutenans généraux pour le Roi en Amérique, qui avoit visité, reconnu & fréquenté pendant trente-cinq à quarante ans les pays dont il donne la description. Son témoignage est confirmé par celui de Champlain, Fondateur & Gouverneur de Québec, & par celui de l'Escarbot, qui a été un des principaux instrumens des premiers établissemens de la nouvelle France.

Après avoir rapporté tout ce qui résulte de l'autorité de ces différens auteurs, on passe à l'examen des tires

tant François qu'Anglois,

Le plus ancien titre des François, quoiqu'il comprenne, non seulement l'Acadie, mais encore les pays circonvoifins, ne peut cependant point remplir l'étendue des demandes des Commissaires Anglois. qui font d'ailleurs contredites par une foule de titres énoncés dans l'article XVIII. de ce Mémoire.

Le plus ancien titre des Anglois, concernant la nouvelle E'cosse, titre nul par lui-même, ne pourroit pareil-

LIMI

ent fuff

us tit

evine Mar ce

280 pa

in i

mice

Tances

Memo

adag

意義

ms d Con Tra

Mile.

Iement suffire à leurs prétentions, quoi- Conclusions qu'il comprenne une partie du pays des

Etchemins, & la Gaspesie.

Les Anglois demandent plus que la nouvelle E'cosse idéale; & par leurs propres titres, l'Acadie n'étoit qu'une partie du pays auquel ils donnoient cette vaine dénomination.

18 th our la ité, i tente

C'est ce que prouvent des Lettres de concessions de Cromwel, de 1656; des Lettres patentes de Charles II, Roi d'Angleterre; des Lettres du Colonel Temple, qui en étoit Gouverneur & Propriétaire : c'est l'opinion de plus d'un auteur Anglois, & de leurs meilleures cartes.

Aucun de leurs titres, aucune de leurs cartes ne peut s'adapter à l'étendue de leurs demandes; rien n'est plus capable de faire sentir l'excès de leurs

prétentions.

Nb)

Di

nage mplan

eQ.

1300

Mais on a particulièrement insisté sur le Traité d'Utrecht, parce que c'est incontestablement ce Traité, qui, dans cette occasion, fait la loi des deux Puissances; c'est par où l'on a terminé ce Mémoire. C'est le seul titre en vertu duquel l'Angleterre posséde l'Acadie; & de tous les titres; c'est un des plus décififs contre les prétentions des Commissaires Anglois, jon agillus

Ce Traité exclut formellement Port-

lo royal de l'Acadie.

Il décrit la fituation des côtes de T 5 cette

Mémoire des cette province du nord - est au sud-Commissai- ouest, ce qui les borne à Canseaud'ures François ne part, & de l'autre à la hauteur de 4 Octob. la Baye-Françoise.

Il exclut toute prétention des Anglois dans le golfe Saint-Laurent, excepté sur l'isse de Terre-neuve & les

ifles adjacentes.

1751.

En un mot, il céde aux Angloistoute l'Acadie, mais il ne leur cède ni le pays des Etchemins, ni la Baye-Françoise, excepté Port-royal, ni la grande baye de Saint-Laurent, ni la partie méridionale du Canada. Ce que les Anglois prétendroient rendre accessoire, seroit huit ou dix sois plus grand que le principal; & si leur prétention étoit fondée, il faudroit anéantir toutes les provisions des Gouverneurs de la nouvelle France, ainsi que nombre de concessions qui prouvent que les pays qu'ils réclament, sont dans la mouvance de Québec, qu'ils font partie de la nouvelle France, par conséquent du Canada, & non de l'Acadie.

De toutes ces observations, on est en droit de conclurre, que la prétention de l'Angleterre sur les anciennes limites de l'Acadie, est fondée sur de fausses notions des premiers établisses mens des deux nations en Amérique; fur le préjugé infoûtenable que la France n'a anciennement possédé l'Acadie,

qu'en

UMITES leiertu de auroien for l'illu Regrement colonie Fr fous 1 Mar la C

a de l'Ac te cetre ention de ment ce qu amouven m; fur 1 reffemble etitution

zoo du g s'étoit p nque ce . mation p muite par a a par c are produ les Com mique n imes defe

ancien on plus Mrecht. Irais, le senquant WERE DI

qu'en vertu des cessions & des dons Conclusions qui lui auroient été faits par l'Angleterre; sur l'illusion qui fait supposer, antérieurement au Traité d'Utrecht, une colonie Françoise existante en Alan mérique sous le nom de nouvelle E'cosse; fur la confusion des anciennes limites de l'Açadie, avec le dernier état de cetre province; sur la fausse application de quelques titres qui prouvent ce qui n'est pas contesté, & n qui ne prouvent rien de ce qu'il falloit Laur prouver; sur l'idée d'assimiler ce qui ne se ressemble point, une cession & nation une restitution; ensin, sur une interprétation du Traité d'Utrecht dont on ne s'étoit pas avisé depuis quaranil te ans que ce Traité a été conclu; inisson terprétation purement arbitraire, & le l'u contredite par des pièces authentifind ques, & par celles mêmes que l'Angleterre produit: en un mot, le système des Commissaires de Sa Majesté Britannique ne se concilie ni avec les Cana anciennes descriptions du pays, ni avec les anciens titres, ni avec la Lettre, non plus qu'avec l'esprit du Trai-

A Paris, le quatre octobre mil sept for cens cinquante-un. Signé LA GALIS-

SONIE'RE DE SILHOUETTE.

ns en A

AVIS.



# A V I S.

N doit prévenir que les Commissaires de Sa Majesté Britannique ont fait une réplique à ce dernier Mémoire des Commissaires du Roi, concernant les limites de l'Acadie: mais comme cette replique, qui n'a été accompagnée d'aucunes nouvelles piéces, n'est point encore en état d'être imprimée, elle n'a pû être insérée dans ce volume. On espère la donner incessaire que réponse saissaisante.

ME'-

BLE D

# MÉMOIRES

e dan

SUR

L'ISLE DE SAINTE-LUCIE.

MEMOIRES

A. V.A

PISEE DE SAINTE-EUCIE,

IE N

ME DE

min Me'n min du Ro inte-Lucie n'il Sa M min 1751

L Se Conc

l pa de not.
la sint dans
la sint Anglo
la (Cette note
la réimpression de la
laines qui oni
la da lois, for
la la tome ler



# MEMOIRES

SUR

## L'ISLE DE SAINTE-LUCIE.

Premier Me'moire \* pour établir les droits du Roi de France sur l'isse de Sainte-Lucie, Remis aux Commissaires de Sa Majesté Britannique, le 11 Février 1751.

I. Les Commissaires du Roi ne traiteront dans ce Mémoire que des droits de la France sur Sainte-Lucie. L'évacuation provisoire & conditionnelle à laquelle Sa

\* Le peu de notes marginales qu'on trouvera ici ne sont point dans l'original délivré à Mrs. les Commissaires Anglois, on les a ajoutées en imprimant. (Cette note n'est pas particulierement relatuve à cette réimpression in 8°. mais se trouve deja dans l'Edition de Paris de l'imprimerie Royale.)

Les citations du bas des pages renvoient aux pièces justificatives qui ont été communiquées à Mrs. les Commissaires Anglois, & ensuite imprimées avec les Mémoires dans le tome ler. 2de. parsie de cette edition in . 8. 304 ME'MOIRES SUR L'ISLE

missaires François.

Tre. Mémoi. Majesté a bien voulu consentir pour te des Com- cette isle, rend la décision définitive d'autant plus pressée, que l'état des 11 Fév. 1751. familles qui y avoient leurs établiffemens ne peut pas rester long temps dans l'incertitude, & que le Roi leur doit de prompts secours, quel que foit le parti qu'elles auront à prendre relativement à cette décision. C'est le motif des instances que les Commiffaires du Roi ont toûjours faites à cet egard. Les justes droits de la France fur Tabago, que Sa Majesté a bien voulu aussi faire évacuer conditionnellement, seront établis par un Mémoi. re particulier que les Commissaires du Roi ne tarderont pas de remettre. Quant aux isles de Saint-Vincent & de la Dominique, il ne doit en être question que pour reconnoître que la propriété en a été affurée par les deux Nations, & sous la protection de la France, aux Caraïbes, Naturels du pays.

II. Pour démontrer les droits du Roi sur l'isse de Sainte-Lucie, il est nécessaire de remonter aux principes

de propriété primitive.

III. On peut comparer l'état de l'Amérique, lorsque les nations Européennes y ont formé des établifle mens, au premier état du monde, avant que les hommes se fussent reunis en corps de fociétés particulières, civiles & policées.

1. , Ale m\*, toL mient, di ha terre mun po moit po wa confi me à l'êti mains ( is homm mete; des ae chose

me ne p infice". 1 Celt a wore on me un p mount pr moance : autemen m de l'E II, & QUE infullent. mare, f ileur tint

PI Imits du S tope 1. 20 Matives amoires fi mà la fuir lite partie, Ing I

phipart

rimparfai

DE SAINTE-LUCIE. 305

IV. ,, Alors , comme le dit Gro Ir. Mémoistius \*, tous les hommes en général redes Coms, avoient droit fur toutes les chofes miffaires, de la terre: en vertu de ce droit II Fév. 1751 ; chacun pouvoit prendre ce qu'il , vouloit pour s'en fervir , & même , pour confumer ce qui étoit de nature à l'être. L'usage que l'on fais

, ture à l'être. L'usage que l'on faisoit ainsi du droit commun à tous s, les hommes, tenoit lieu de pro-

" priété; dès que quelqu'un avoit pris " une chose de cette manière, aucun " autre ne pouvoit la lui ôter sans

" injustice".

que l

er lon

que le

urs,

aronti ecifioa

ie les

ours fi

Majel

er con

paru

nt-Vinc

oître

ée par

protect

es, Na

er les

e-Luci

er aux

tat du se fe full

particu

V. C'est ainsi que les nations de l'Europe ont considéré l'Amérique, comme un pays où tous les hommes pouvoient prendre ce qui étoit à leur convenance; il suffisoit, pour occuper justement un terrein, qu'aucune nation de l'Europe n'en sût en possession, & que les naturels du pays ne se le fussent point approprié, soit par la culture, soit par quelqu'autre usage qui leur tînt lieu de propriété, dont la pluspart n'avoient que des idées très-imparfaites.

PREUVES.

\* Extraits du traité de Grotius. Pièces justifices sues tome I. 2 de parsie no. I, pag. I. Les Pieces justificatives alleguées ici & dans la fuite de ces mémoires fur celles de l'Isse de Sainte-Lucie, suivent à la suite de ces Mémoires, dans le tome les 2 de partie.

Iome I.

300 ME'MOIRES SUR L'ISLE

Tri Mémoire des Comre des

possession.

VII. L'abandonnement est présumé de droit lorsque l'ancien possessions, instruit qu'un autre possede, & ayant la liberté de réclamer (b), garde néan-

celui qui l'occupoit & s'en mettoit en

moins le silence.

VIII. L'abandonnement n'est pas moins présumé, lorsque celui qui posséde, se trouvant obligé & forcé de quitter un pays, ne fait aucune tentative pour y rentrer, & qu'il ne réclame point contre un tiers qui, présumant mieux de lui-même, s'en met publiquement en possession, & s'y maintient. Ce seroit renverser toutes les loix de la Nature que de soûtenir que l'on acquiert pour les autres (e) & non pour soi-même.

Ces principes font les seuls sur les quels les Nations puissent appuyer les droits d'une propriété primitive.

#### PREUVES.

(a) Extraits du traité de Grotius. Pièces justifi-

(b) Ibid. (c) Extraits du traité de Grotius. Pièces justifi 20m. 1, 2de partie. No. 1, pag. 2 & 3. DE SA S'il est spis se se se Sainte mee par

1 On'ils s

a plus de mes, foi a voiênes antelamé la Que lo polleffior mas toute

the Angles Gouve the Franches Franço the Franço

ales entraine, un alcomman actaires p actaires publif des publif des publif des publif

Menis CC

IX.

DE SAINTE-LUCIE.

IX. S'il est prouvé que lorsque les ir. Mémoi-François se sont mis en possession de re des Coml'isle de Sainte-Lucie elle n'étoit alors missaires occupée par aucune nation de l'Eu-11 Fév. 175t. tle par rope.

X. Qu'ils s'y font maintenus pendant plus de vingt ans \* contre les \* On auroit Sauvages, soit de cette isle, soit des da dire penis voisines, sans que les Anglois dant plus de treize ans mele aient réclamé contre cette possession. seulement

XI. Que loin de réclamer contre ainsi qu'il est b), gart cette pollession, universellement con-prouve dans nue dans toute l'Amérique & non con moire, art. ment de dans toute l'Amerique & non con-moine e chi testée, les Anglois ont fait des traités ly.

light tres isles Gouverneurs de quelques autres isles Françoises, & y ont invité

touts généralement ceux de toutes les isles
que les François y possédoient, parmi
esse les puelles se trouvoit celle de Sainte
les puelles se trouvoit celle de Sainte
Lucie.

XII. Que dans le même temps ils

ont eux - mêmes eu recours aux Franque çois pour leur procurer la paix avec

les maturels des isles.

S Vacann

s'en mer

XIII. Que les François de leur côé n'ont point discontinué d'occuper len ficelle de Sainte-Lucie; qu'ils yont eu, privant les entreprises des Anglois sur cette isle, une suite de Gouverneurs Il's de Commandans; qu'elle avoit des propriétaires particuliers reconnus par les actes publics.

XIV. Que cette isle a été la matière le plusieurs contrats de vente de Fran-

308 ME'MOIRES SUR L'ISLE

çois à François; ventes publiques, autorifées du Souverain, & fans auco-

missaires ne réclamation.

Tr. Mémoi-

re des Com-

11 Fev. 1751.

XV. Qu'enfin les entreprises des Anglois pour s'en emparer, ont été contre toutes les régles & toutes les loix qui ont lieu entre les Nations; qu'elles ont été faites en pleine paix; que même elles ont été dans leur origine défavouées par les Gouverneurs Anglois, & qu'enfin elles ont été fuivies de l'abandonnement le plus caractérifé, puisque les Anglois, obligés de quitter le pays, après avoir offert de le remettre aux François & s'en être dédits, l'ont enfin abandonné pour s'établir dans d'autres isles.

XVI. Si tous ces faits sont prouvés, si jamais les François n'ont renoncé à une possession si bien établie, on ne peut avec raison se dispenser de reconnostre que l'isse de Sainte-Lucie appartient à la France, & qu'elle ne peut légitimement lui être contestée.

183

XVII. L'objet de ce Mémoire est d'établir ces faits par l'autorité des Historiens contemporains & par des actes & des pièces authentiques.

Dans cette vûe, l'on remontera aux premiers établissemens des François & des Anglois en Amérique, & l'on en suivra les progrès rélativement à l'iste de Sainte-Lucie.

XVIII. On sent par le peu qui adé-

DE SAINTE-LUCIE. jà été dit, que l'on ne pourra se dis-11. Mémoipenser de rapporter dans la suite de cere les Com-Mémoire quelques procédés irrégu-missaires

liers de la part des Anglois : mais ou- 11 Fev. 1751. tre que l'intention des Commissaires du Roi est de ne point étendre les plaintes au-delà de ce qui importe à l'établissement des droits de la France sur l'isle de Sainte-Lucie, ils ont eu la fatisfaction en parcourant les Historiens & les Mémoires dont ils ont tiré celui-ci, d'y voir que la pluspart ent les des entreprises qu'ils regardent com-Anglo me injustes, portent le caractère de apid violences commifes par des particuliers, fans ordres du Prince, quelquefois défavouées; que presque toudans tes les fois qu'on en a porté des bim plaintes en Angleterre, les troubles ont cessé au moins pendant quelques étable années, & qu'ils n'auroient peut -être amais recommencé sans des inténets e m particuliers, qui se sont couverts du prée, de texte de celui de la Nation.

1 91

es pub

& la

ntrepri

arer,

15 & 11

e les l

en plei

é dans

es Gow

les on

ene M XIX. Les Commissaires e Meroient aussi devoir remarquer, avant m de discuter la matière qu'ils ont à traiter, que l'Angleterre est rempli d'E's henim crivains, fouvent occupés à flatter le renugoût de la Nation contre ses véritables de l'intérêts, & qui fouvent ont pris à tâche d'amplifier ses prétentions beau-

coup au delà de leurs justes bornes, foit par malignité contre le gouverne le peul ment,

Tr. Mémoire des Commiffaires François.

ment, foit par d'autres raisons perfonnelles. Mais que des E'crivains particuliers augmentent ou diminuent 11 Fev. 1751. les droits de leur Nation, les Princes ni leurs Ministres ne se conduisent pas par les erreurs populaires: ils doivent la justice à leurs Sujets, ils la doivent à leurs Voisins, soit que les uns ou les autres exagèrent leurs droits, qu'ils les négligent, ou que même ils les ignorent.

intion (Con

1870

to to

TES

明明

XX. D'après ces observations générales, les Commissaires du Roi prient ceux de Sa Majesté Britannique de lire ce Mémoire & les autres qu'ils auront à leur remettre, sans prévention, fans partialité, avec l'esprit d'équité qui doit diriger les actions de deux grandes & puissantes Nations. C'est le seul moven de parvenir à la vérité, dont la découverte est infiniment inportante pour leur bien & leur repos réciproques, & dont les Commissaires respectifs doivent faire leur unique objet.

XXI. L'ISLE DE SAINT-CHRISTOPHE a été le berceau des établissemens des deux Nations en Amérique, des François sous le commandement du sieur d'E'nambuc, & des Anglois fous celui du sieur Warner. Il est à remarquer que le fieur d'E'nambuc à fon arrivée en 1625, qui est aussi l'époque de celle du fieur Warner, y trouva quelques

stalin particuliers François qui y étoient dé-ir. Mémoi-I des Et jà établis (a). re des Com-

XXII. Les Anglois ont réclamé une missaires n, les prise de possession de Sainte-Lucie en 11 Fév. 17514 condui 1605; mais loin que jusqu'ici elle ait

es: isi été foûtenue d'aucune preuve, cette , ilshi prétention avancée dans le Mémoire e les m'des Commissaires de Sa Majesté Bridroit tannique, du 15 juin 1687 (b), est e mêm contredite & détruite par ce Mémoire même, qui porte que le chevalier

servatio Warner est le premier qui ait établi les

s du Ri Caraïbes.

rique, d

R L'ISI

tannia XXIII. C'est aussi sans aucune sorte autres de fondement, qu'on prétend donner ans pri dans ce Mémoire au chevalier Warl'espir ner le mérite d'avoir découvert Saint-Christophe, puisque le sieur d'E'nam-Nation buc avoit abordé en cette isle dans le enir il même temps (c), & qu'il y avoit mêlimme trouvé plusieurs François qui s'y ien & kétoient retirés antérieurement par difles Conférentes occasions. Dans le fait, c'est ire of Christophe Colomb qui le premier a découvert cette isle en 1493, & qui l'a

INT.CH nommée de fon nom. XXIV. Suivant le même Mémoire,

#### PREUVE

dement nglois (a) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces eftanjuftificatives. Tom. I. IIde. partie No. IV, pag. 9. (b) Voyez ce Mémoire. Tom. I. Ilde, partie. Pièces justif. Ire. partie No. LXIV.

Hours IIde, partie. Pièces justif. Ire. partie, No. 1V. pag. 74

It. Mémoi- le chevalier Warner qui auroit fait la re des Com-découverte de Saint-Christophe, aumistaires François.

11 Fév. 1751. 1626, & en auroit fait Gouverneur le Major Judge (a).

XXV. Ce fait est encore au nombre de ceux qui n'ont été jusqu'ici appuyés d'aucunes preuves, & même il néporre avec lui aucun caractére de vrai-

femblance.

XXVI. Pour en juger, il fuffira de remettre fous les yeux les circonstances des premiers établissemens des Antilles par les François & par les An-

glois.

XXVII. Les fieurs d'E'nambuc & Warner, premiers auteurs de ces établiffemens, après être convenus de partager les terres de l'ifle de Saint-Christophe où ils étoient arrivés en 1625, en repartirent presque en même temps pour aller chacun à leur Courtravailler aux moyens de fournir à la dépense de leur entreprise (b).

100

XXVIII. Il se forma en France en 1626 une Compagnie pour les isles de l'Amérique (e); & la même année le Car-

#### PREUVES.

(a) Voyez ledit Mémoire. tome I. Ilde partie Pieces justif. Ire. partie. No. LXIV.

(b) Extrait de l'histoire des Antilles. Pieces jus-

(c) Acre d'affociation, Pièces jufif. No. V.

Cardinal de Richelieu, comme Surin- Ir. Menoitendant du Commerce, donna une de des Comcommission aux sieurs d'E'nambuc & François.
du Rossey (a), tant pour l'isle de Saint- II Fév. 1751.
Christophe que pour celle de la Barbade & autres voisines, depuis le onzième degré jusqu'au vingtième; ce qui renferme l'isle de Sainte-Lucie qui est
non seulement entre ces parallèles,
mais qui de plus est voisine des deux
isles denommées & presque entre l'une
& l'autre.

XXIX. Ce ne fut qu'en 1627 (b), qu'en conféquence des propositions du chevalier Warner, le roi d'Angleterre accorda des lettres patentes au comte de Carlisse, quissont le premier titre public & authentique des possessions des Anglois aux isses de l'Amérique. On prétend que ce titre renferme l'isse de Sainte-Lucie mais comme on ne l'a point vû, on ne peut rien dire à cet égard; & l'on ne doute point que si l'on en peut tirer des inductions favorables aux prétentions de l'Angle-

PREUVES.

(a) Copie de ladite commission. Pièces justif.

No. VI. pago 12

durid

rifftoni inte-li

ore an qu'ion

iemer

Chére t

les ch

ois dip

dEn

eurs de

e con

bjent w

cunit

s de fu

phile (t)

na en Pr pour la

ment!

PEL

LXIV.

S Aidle

PHON

(b) Memoire des Commissaires Anglois de 1687.
Pièces justificatives, Tom. I. IIde partie No.
LXIV. Exerait de l'histoire des Antilles. Prèces
justificatives, de la Ire partie des preuves. No. IVpaz. 6.7. Et Mémoire de Mrs. les Commissaires
Anglois actuels, du 15 novembre 1751, parag.
IX, où ces lettres sont datées du 2 juin.

V 5

Mémoi- terre, il ne foit produit dans les cirte des Com-constances présentes par les Commismissires faires de Sa Majesté Britannique. François.

des François qui est de 1626, est plus ancien que celui des Anglois qui n'est que de 1627; & la dénomination expresse & littérale de Sainte-Lucie, si elle se trouve dans la concession faite au comte de Carlisse, comme le Mémoire des Commissaires Anglois du 15 juin 1687 donneroit lieu de le présumer; ne peut ni ne doit avoir plus d'effet que le titre de 1626 qui donne expressément au sieur d'Enambuc la Barbade, & qui porte de plus qu'ilen a le premier fait la découverte.

XXXI. Les fieurs d'E'nambue & Warner, après avoir obtenu chacun de leur Cour les pouvoirs nécessaires pour former un établissement à Saint-Christophe, y retournèrent avec empressement, afin d'y travailler sérieusement; & dès 1627 ils effectuèrent le partage projeté pour les terres, par un acte du 13 mai de ladite année \*.

TOS

御事

鄉

XXXII. Dès qu'on est dans l'intention de part & d'autre de traiter de bonne foi, l'on doit convenir qu'on n'aperçoit en tout ceci qu'une parsaite égalité entre les deux Nations.

PREUVES.

\* Acte de partage. Pièces justif. No. VII. p. 18.

dansla les Cu

nnige

1626,8

gloisa

mina

Angli

ravaile

ux Nati

XXXIII. Tout ce que les Angloisire Mémoipeuvent réclamer en vertu des lettres re des Comaccordées au comte de Carlisse en missaires 1627, les François le peuvent à plus 11 Fév. 1751. forte raison en vertu de celles accordées en 1626 au sieur d'E'nambuc; mais l'on ne conçoit pas comment le inte-L sieur Warner, qui étoit arrivé en 1625 oncelli à Saint - Christophe très - maltraité par ome les Espagnols; qui en repartit pour aller chercher en Angleterre des secours. afin d'y former un établissement; qu'i u de l n'avoit lui-même aucun pouvoir ni auoit an 626 a cupe commission pour son isle favorite d'En de Saint-Christophe; qui manquoit de de moyens & en sollicitoit pour l'établir; ouver & qui ne put effectuer son projet pour cette isle qu'en 1627; a pû, en 1626, obten envoyer un Gouverneur à Sainte-Lucie & y former un établissement. C'est ce qui a fait penser qu'on devoit préfumer que c'étoit une méprise.

XXXIV. Postérieurement à ces premiers temps des établissemens des François & des Anglois aux isles de l'Amerique, il y eut diverses tentatives par des particuliers de l'une & l'autre Nation pour s'établir en différentes isles. Les François le tentèrent dans les isles d'Antigoa & de Montserrat (a);

mais

# REUVE

y [ (a) Extrait de l'histoire des Antilles, Pièces atif. No. VIII. pag. 22.

Ir. Mémoi- mais les ayant abandonnées depuis, re des Com-les Anglois s'y font établis & les poi-miffaires
François. fédent. Il en a été de même à l'égard II Fév. 1751. des Anglois qui firent une tentative à Sainte-Lucie en 1639, & qui furent

Sainte-Lucie en 1639, & qui furent obligés de l'abandonner en 1640 (a), ne pouvant s'y foûtenir contre les Ca-

ois

16

8 1000

skag

雪樓

880

M

Ser IN

個

raïbes Naturels du pays.

XXXV. Si avoir été quelque temps dans un pays & l'avoir abandonné, étoit un titre légitime pour le réclamer fur une autre Nation qui s'en est mise en possession & qui en jouit paisiblement, les François seroient en droit de demander la restitution d'Antigoa & de Montserrat, où ils se retirerent pour quelque temps après l'expédition faite au mois d'octobre 1629 contre l'isle de Saint-Christophe par Don Frédéric de Toléde qui commandoit une armée navale d'Espagne (b): ces isles n'étoient point alors habitées, & l'en révoque en doute que les Angloispuisfent prouver y avoir débarqué & y avoir formé aucun établissement antérieurement à cette époque.

XXXVI. On pourroit encore moins contester aux François une partie de la Caroline, qui est aujourd'hui une des

# PREUVES.

(a) Ibid. No. XIV. pag. 39.
(b) Extrain de l'infloire des Antilles. Piète insificatives, No. VIII. pag. 22.

des colonies des plus florissantes des Ir. Mémoi-Anglois: les François y avoient formé re des Comdes établissemens dès 1562, & bâti François. Charles-Fortà peu de distance de l'en- 11 Fev. 1751. droit où est aujourd'hui Charles-Town (a), & en 1564 ils y bâtirent une autre forteresse sous le nom de Caroline. Des Anglois habitués en Virginie, auxquels les maffacres faits par les Sauvages avoient fait prendre la fuite, s'y réfugièrent en 1622 \*, & commencerentà y former quelques établissemens. C'est à l'occasion de cette colonie qu'un auteur Anglois, qui a fait la description des possessions de sa Nation en Amérique, fait la réflexion fuivante: Nonobstant tout ce qui a été dit des établissemens des François & des Espagnols, il n'y a rien que de juste; si une Nation ne juge point un pays digne d'étre cultivé & qu'elle l'abandonne, une autre qui en a meilleure opinion peut s'y é-

XXXVII. De tout ce qui vient d'éis pre clurre, que les Anglois ne peuvent fonder aucun droit légitime fur leur

tablir, SUIVANT LES LOIX DE LA NATURE ET DE LA RAL

pré-

the with the day

ATTE COME

PREUVES.

(a) Extrait des fastes chronologiques du nouveau monde. Pièces justif. No. II. pag. 4. \* Extrait d'un ouvrage Anglois. Pièces justif.

No. III. pag. s.

ie ten

& gi

en in

COUL

quelor

urk

i s'en

roiem

ils fer

rès l'a

re 160 he pail

S ABUS

missaires

It. Mémoi- prétendue possession de Sainte-Lucie re des Com- avant les François; d'autant plus que suivant les notions qui règnent dans 11 Fev. 1751. les Colonies & suivant toutes les apparences, les François antérieurement à l'époque de 1639 avoient eu des guerres à soûtenir tant contre les Sauvages de la Martinique que contre ceux de Sainte-Lucie qui faisoient cause commune, & avoient déjà tenté de faire des établissemens à Sainte-Lucie, ainsi qu'ils l'avoient fait à la Martinique avec fuccès. C'est au surplus avec raison que Sainte-Lucie a dû être confidéré comme vacante, tant que l'une ou l'autre des deux Nations n'a pû parvenir à y faire un établissement permanent.

d ve

咖

西面面の

M

XXXVIII. Ce qui paroît certain, \* Wovez le c'est que suivant le Mémoire même Tecond Médes Commissaires de Sa Majesté Brimoiredes Commissaires tannique du 15 juin 1687, les François du Roi, daté en prirent possession (a) en 1643 \*. du 4 octobre 1754, art. IV, Alors cette isle étoit vuide & vacante, odilest prou- & n'étoit ni possédée ni même réclamée par les Anglois. Le peu qui avoit vé que les Commissaires échappé à la fureur des Sauvages en Anglois de 1687 s'étoient 1640, se réfugia & s'établit à Monttrompes, & ferrat, fans qu'il parût qu'ils eussent que les Fransois n'ont pris conservé aucun desir de revenir dans possessionde

PREUV Sainte-Lucie qu'en 1650.

après dix ans (a) Voyez ledit Mémoire. tome Ier. Irde, partie d'abandon des Pièces justif. Ire. partie. LXIV. pag. 39. Anglois.

une isle où le court séjour qu'ils y a- Ir. Mémoivoient fait leur avoit été funeste (a). re des Com-XXXIX. L'année 1643 \* est donc, missaires selon les Anglois mêmes, l'époque du 11 Fev. 17514 premier établissement solide & perma- \* Dans le nent qui ait été fait à Sainte-Lucie. fait, c'est.

L'Iso Scinnel ant pl règnes outes! g avi C'est vers ce temps-là que le sieur du Parquet, neveu du fieur d'E'nam-buc, & qui depuis 1637 (b) étoit Lieutenant-général pour le Roi au gouvernement de la Martinique, don-na le gouvernement de Sainte-Lucie au fieur Rousselan (c), qui y fit bâ-tir un fort & cultiver une habitation. XL. Dès que le fieur du Parquet redu Parquet, neveu du fieur d'E'nam-

XL. Dès que le fieur du Parquet reconnut que cet établissement avoit pris consistance, & qu'il pouvoit le soûtenir contre les efforts des Caraïbes, il se proposa d'en faire l'acquisition de la Compagnie des isles de l'Amérique. Il retourna à cet effet en Europe, & en passa contrat d'acquisition (d) le 27

feptembre 1650. XLI. S'il y a quelque titre qui, dans l'usage de la vie civile, caractérise la propriété, ce sont les contrats de vene perq

PREUVES.

es Sam

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces t qui justif No. XIV. pag. 39.

inlificatives, No. XIII. pag. 38. (c) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces

E justif. No. XVII. pag. 56. (d) Contrat de vente de Sainte-Lucie tom. Ir.

unikillde, partie. Pièces justif. No. XVIII. pag. 60. , 245.11

te

missaires François

Ir. Mémoi- te & d'achat ; & l'on ne peut point re des Com- ici regarder cette transaction comme une négociation obscure : le contrat de 11 Fév. 1751, la vente de Sainte-Lucie, conjointement avec celles des isles de la Martinique, de la Grenade & de la Grenadine, que personne ne conteste à la France, fut autorisé par des lettres patentes du Roi en forme d'édit, du mois d'août 1651 (a), après examen fait de ce contrat au Conseil de Sa Majesté, où étoient plusieurs Princes & Officiers de la Couronne.

機C

XLII. En conséquence de ce contrat & de ces bettres patentes, la propriété & la possession du seur du Parquet fut reconnue aux isles de l'Ameque (b). Elle y étoit publique, connue des Anglois comme des François. & ne fut contestée de personne. Les registres du Conseil supérieur de la Martinique, des années 1651 (c) & fuivantes, sont remplis d'actes judiciaires où le fieur du Parquet est nom. mé Seigneur & Gouverneur de Sainte-XLIII. Lucie.

#### UV E RE

(a) Voyez lefdites Lettres. Pièces justif. No. XIX, pag: 64. Et l'arrêt d'enregistrement , No.

XX. pag. 69. (b) 11 en fut nommé Gouverneur & Lieutenant général pour le Roi par des Lettres du 22 octobre 1651. Pieces justif. Voyez les No. XXI. pag. 71, & XXII. pag. 73.

(c) Extrait defdits registres. Pièces justif. No. XXIII. pag. 76. & XXVI. pag. 89.

XLIII. Tant que le sieur du Par- ir. Mémoiquet a vécu, il a commis les person-re des Comnes auxquelles il avoit le plus de con-François. fiance pour y commander. On a la 11 Fév. 17516 connoissance d'une suite de Gouverneurs & de Commandans \* qui en constatent la possession tranquille & publique, d'une manière si authentique, que l'on conçoit à peine comment il est possible d'élever aucune objection fondée contre ce genre de preuves.

XLIV. Le fieur Rouffelan premier Commandant, fubfifta paifiblement

dans cette isle jusqu'en 1654.

Le sieur de la Rivière homme riche. & que le fieur du Parquet aimoit beaucoup, en eut le commandement après le sieur Rousselan. Trop de confiance le rendit la victime des Caraïbes.

Le fieur Haquet son successeur & parent du fieur du Parquet, éprouva le

même fort en 1656.

Dog

100

8 00 86

ar w

apre

usen

nce di atenta du fiei ifles i

publi ne des

perla fupera des m

olis da

Parqui

ement

es. Pin

Bennesh

les Mil

Institute 1 - The last Lettres 1/2

Le fieur le Breton y fut envoyé à la

place du fieur Haquet.

Les Soldats ayant deserté par l'aversion qu'ils avoient pour la personne du sieur le Breton, le sieur du Parquet choisit le sieur Coutis pour le remplacer avec un nouveau détachement.

La même année, c'est-à-dire en 1657,

### PREUVES.

\* Extrait de l'histoire des Antilles. zome Ir. 2de 1 Partie Pièces justificatives, No. XVII. pag. 56. page the Tom. I.

D.

HO

Ir. Mémoi- le sieur Coutis fut relevé par le sieur re des Com d'Iel-d'Aygremont parent du sieur da missaires
François.

Parquet.

François. Au fieur d'Aygremont succéda le

sieur de la Lande.

C'étoit le sieur Bonnard frère de la dame du Parquet qui y commandoit en 1664, lorsque les Anglois formerent l'entreprise de s'en emparer.

XLV. Une possession aussi suivie, assure à la France la propriété de cette isle aussi incontestablement que celle d'aucune autre isle de l'Amérique, à moins qu'on ne puisse faire voir que les François en ont été légitimement dépouillés par la fuite, ou qu'ils y aient renoncé: mais loin qu'il en foit ainsi, on trouvera qu'ils en ont toûjours réclamé & foûtenu la propriété qui n'a pû recevoir d'atteinte valable par quelques actes de violence commis par des particuliers Anglois, & désavoués même par leurs Gouverneurs, ainsi qu'on le prouvera ci-après, XLVI. Le fieur du Parquet étant mort aux isles de l'Amérique au commencement de 1658, la propriété de la Martinique & de Sainte-Lucie passa à ses enfans; & le Roi, pour récompenser les services du père & ceux de leur grand-oncle le fieur d'E'nambuc, accorda aux deux fils du fieur du Parquet, au défaut l'un de l'autre, par des lettres du 15 septembre 1658.

1658 \* le Gouvernement de ces mê- 1r. Mémoimes isles: & attendu leur bas âge, Sare des Com-Majesté commit leur oncle le sieur de missaires Vanderoque pour l'exercer.

11 Fev. 1751. XLVII. Ces mêmes lettres fervent de témoignage authentique à plusieurs faits qu'on ne doit point omettre; favoir, que le sieur du Parquet avoit beaucoup contribué à la propagation de la Foi parmi les naturels de la Marmitinique & de Sainte-Lucie; qu'il avoit sontenu plusieurs guerres pour défenille d'dre les sujets du Roi contre leurs enne treprises, & qu'il avoit fortifié les en ou places de gens & de munitions de guerpalire; en forte qu'au temps de sa mort, l'autorité du Roi s'y trouvoit pleineen ment affermie, & que les habitans y ûtenijouissoient d'un agréable repos & d'urdanne tranquillité affurée.

devide XLVIII. On voit par des extraits ien des registres du Conseil supérieur de I la Martinique, que le sieur de Vandepromitroque, en conséquence des lettres qui Indui avoient été accordées par le Roi. ment & la Lieutela mance générale des isles de la Martini-Sainte que & de Sainte Lucie (a); & que le Roi, por

du per PRE U.V. E le m \* Voyez lesdites Lettres & celles du Duc d'Anjelle. tome It. IIde. partie. Pièces justif. No. XXVI.

Jaz. 89. XXVII, pag. 95. & XXVIII, pag. 98.

(a) Voyez l'extrait des registres du Conseil de

justifia Martinique, & la commission du sieur Duprie-

Fr. Mémoire des Commissaires François. 11 Fév. 1751.

9 janvier 1660 il nomma le sieur Dupré pour juge civil & criminel, tant pour l'une de ces isses que pour l'aure, XLIX. Ce fut vers le commence-

ment de la même année 1660 qu'il intervint un traité d'union & de ligue offensive & défensive entre les François & les Anglois, propriétaires de plusieurs isses de l'Amérique (a); & ce traité fut suivi peu de temps après d'un second, fait avec les Carabes.

L. Les Caraïbes avoient eu jusqu'a. lors l'adresse de faire la paix tantôt ni avec les François, tantôt avec les Anglois, avant que d'entreprendre sur la l'une des deux Nations: & par-là ils se ménageoient en tout temps l'une des deux pour amie. On fentit enfin combien il étoit important de se réunir contre ces ennemis commens; & cefut l'objet du traité qui fut fait au moisde janvier 1660 \* entre les Gouverneurs François de Saint-Christophe & de la Guadeloupe, des Saintes & de Marie Galante, d'une part; & de l'autre, les Gouverneurs de St. Saint-Christophe, de Montferrat, de Nièves & d'Antigoa. ring ob to Li.

#### PREUVES.

tome Ir. IIde. partie Pièces justif. Nos. XXIX. pos. 101. XXX, pag. 104. & XXXVI, pag. 122.

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces joi tissicatives, No. XXXI, pag. 105.

\* Voyez le dit traité. Tom. Ir. IIde, partie, Pièces pag. 105.

ces justif. No. XXXII, pag. 107.

LI. Il fut convenu qu'on agiroit de r. Mémoiconcert contre les Caraïbes en cas de re des Commem guerre; qu'on leur laisseroit les isles missaires trançois. e Mique néanmoins les Ecclésiastiques Franio diçois continueroient d'y travailler à la conversion de ces Infidèles; avec les-

Guadeloupe, feroit prié de négocier depour affurer la conservation de la paix; ed la Que les Gouverneurs & habitans des voimilles de l'une & de l'autre Nation qui re l'étoient absens, pourroient entrer dans and ladite union, fi bon leur sembloit.

'enten LII. C'étoit bien visiblement reconnoître les François pour légitimes promm priétaires de toutes les isles qu'ils pos-Médoient alors : car si les Anglois apontavoient penfé à leur disputer Sainte-Lucie, ils n'auroient pas manqué d'en

fut faire la réferve.

图·M

Telles furent les principales stipuchimations de ce traité. Des que le fieur le Vanderoque gouverneur de la Mar-And the la Mar-Simonnoissance, il députa (b) vers le fieur Nière Houel, pour entrer dans ladite union à dans le traité qui feroit fait avec les la Mar-le la Le la Le la Mar-le la Le la Le la Le la Mar-le la Le l

PREUVES.

(a) Extrait des registres du Conseil de la Martie dell' iique, tome Ir. IIde, partie Pièces justif. No. XXXVI. on the lage 122.

(b) Ibid. No. XXXIII, pag. 112.

I

ne process

LIII. Le traité avec les Caraïbes Ir. Mémoite des Com- fut en effet conclu par le sieur Houel le 31 mars 1660 (a): & les députés du missaires François. 11 Fev. 1751. fieur de Vanderoque y furent parties

principales & contractantes.

Ce nouveau traité non seulement confirma aux Caraïbes la jouissance de Saint-Vincent & de la Dominique; mais quinze de leurs principaux chefs qui traitoient pour tous les autres, demandèrent qu'on leur conservat leurs Missionnaires; & mirent leurs islessous la protection des François, pour les défendre contre ceux qui voudroient s'en emparer. Ce fut en conséquence de ce traité que les François & les Anglois de l'Amérique eurent la paix avec les Caraïbes, & que les droits des deux nations Européennes furent reconnus par ces Sauvages qui jusque-là les avoient contestés.

LIV. Or, Sainte-Lucie étoit alors possédée par les François notoirement & par conséquent non seulement les Caraïbes, mais les Anglois qui ont figné le traité, ont reconnu le droitde la France sur cette isle, comme ces mêmes Caraïbes ont reconnu alors le droit des Anglois sur les isles dont ils s'étoient mis en possession. Par ce trai-

# PREUVES.

(a) Voyez ledit traité, Pièces justif. No. XXXIV. Pag. 1140

traité les Caraïbes ont aussi renoncé à Ir. Mémoitoute prétention de disposer, non seu-re des Comlement des isles occupées par les An-François, glois & par les François, mais encore 11 Fev. 1751. de celles de la Dominique & de Saint-Vincent, qu'ils doivent posséder seuls fous la protection de la France. Enfin ce traité est le fondement le plus solide de toute propriété dans les isles Caraïbes, & ne peut fouffrir d'atteinte que par de nouvelles conventions entre les parties contractantes.

LV. Dès qu'il fut conclu, le sieur Houel l'écrivit au fieur de Vanderoque, & par sa Lettre du premier avril de la même année 1660, qui est conservée sur les registres du Conseil de la Martinique, il le prie de faire avertir par-tout à la Martinique & à Sainte-Lucie \* que la paix est faite.

TOP I

LVI. Quel titre plus légitime peuton avoir pour fonder un droit de propriété que des actes solemnels faits pour affurer à chaque Nation la jouissance tranquille de ce qu'elles possédoient alors, & par lesquels elles en devenoient réciproquement garantes? Dans de pareilles circonstances, la preuve de possession devient une preuve irrég vocable de propriété. LVII.

PREUVE

\* Voyez ladite Lettre. tome Ir. IIde. partie Pieces justif. No. XXXV. pag. 120.

Ir. Mémoire des Commissaires

LVII. On ne doit pas omettre de remarquer qu'il y eut des actes d'hostilité entre la France & l'Angleterre du 21 Fév. 1751. temps de Cromwel, tant en Amérique qu'en Europe, fans qu'il paroisse cependant qu'il y ait eu alors une guerre déclarée entre les deux Nations. Cette espèce de rupture, si on peut l'appeler ainsi, fut terminée par un traité de paix \*, figné à Westminster le 3 novembre 1655. Les François étoient alors en pleine & tranquille possession de Sainte-Lucie; ils y avoient unfort, un commandant, une garnison : les Anglois s'étoient emparés, dans le continent de l'Amérique septentrionale, des forts de Pentagoet, de Saint-Jean & de Port-Royal. La Franceen demanda la restitution, & par l'article XXV. du traité, la décision en sut remise à des Commissaires & arbitres nommés à cet effet. Peut-on douter que si Sainte-Lucie cut appartenu aux Anglois, ou qu'ils y eussent eu la moindre prétention, ils eussent négligé d'en demander la restitution, ou du moins la compensation.

LVIII. Une possession tranquille qui, par un traité de paix, n'est mat-

# PREUVES.

\* Voyez ledit traité parmi les traités & adn publics, au tome II. No. 3. des preuves sur l'Ach die Ire. partie, pag. 114.

DE ete ni co de, dar is les 1 in légit. telle. wire ce alus feri eine, 8 therre pe Françoi

a moins aligiois inen l'an nute de 1,660 moter la mique, l thelone 15(0), i

mois: 1 il eft

mierent

the u

Extrait -prin. P

taquée ni contestée, a toûjours été re-ir. Mémoigardée, dans tous les temps & dans re des Comtoutes les Nations, comme une pos-françois session légitime, avouée & reconnue 11 Fev. 1751, pour telle. Si l'on entreprenoit de détruire ce principe, on renverseroit la plus ferme base de la tranquillité publique, & on seroit réduit à un état de guerre perpétuelle.

LIX, Ainsi l'on peut dire que le droit des François sur Sainte-Lucie n'a pas été moins reconnu par le gouvernement d'Angleterre en Europe que par les Anglois en Amérique, qui n'y ont jamais formé la moindre opposition

jusqu'en l'année 1663 ou 1664.

LX. En effet, peu de temps après le traité de paix fait avec les Caraïbes en 1660, tandis que par l'effet des foins que les François avoient pris de cimenter la tranquillité publique en Amérique, les deux Nations jouissoint de quelque repos dans leurs établissemens (a), il y eut des Anglois qui recherchèrent à s'en prévaloir pour envahir & usurper les possessions des François: mais avant que de parler de leur première entreprise sur Sainte-Lucie, il est nécessaire, pour l'intelligence des faits, de remarquer en peu de

# PREUVES.

H

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. some k.
IIde. partie. Pièces justif No. XLIII, pag. 147.

Ir. Mémoi- de mots les changemens qui arrivèrent re des Com-dans la propriété des isles Françoises

missaires jusqu'en 1674. François.

11 Fév. 1751.

L'XI. Le sieur de Vanderoque, qui commandoit à la Martinique & Sainte-Lucie, étant mort, & les enfans du sieur du Parquet se trouvant encore en bas âge, le Roi nomma, par des lettres du 5 avril 1663, le sieur Clermont d'Iel (a) pour commander pendant l'espace de trois ans, tant à Sainte-Lucie qu'à la Martinique, ce qui n'empêchoit point qu'il n'y eûtalors un Commandant particulier à Sainte-Lucie, qui étoit le sieur Bonnard.

LXII. Ce fut vers ce temps que la Martinique & Sainte-Lucie cesserent d'appartenir en propre aux héritiers du fieur du Parquet. Sa Majesté sit rendre un arrêt en son Conseil d'Etat le 17 avril 1664 (b), par lequel Elle ordonna que les intéressés de la compagnie des isles de l'Amérique & les propriétaires particuliers desdites illes, nommément les héritiers du sieur du Parquet, propriétaires de la Martinique & de Sainte-Lucie, rapporteroient leurs titres & contrats d'acquisition, à l'effet, comme le porte l'Edit rendu

# PREUVES.

(a) Commission du sieur Clermont d'Iel. Piètes Justif. No. XXXVII, pag. 130.

(b) Voyez ledit arrêt. tome It. Ilde. partie pietts

justif. No. XLVI, pag. 156.

ne S nois de nt d'une nes occionnés de

IXIII. Late gré à indu Pan et ceffioi e de Sain es quaran e du 14 evente &

m potietis
se réunie
me par

(4),
me à tous
LXV. A

1663,
Foar des

E, fon I

M Voyez

Voyez

au mois de mai 1664 pour l'établisse-ir. Mémoiment d'une nouvelle compagnie des re des Commisses occidentales (a), d'être rem-infaires boursés de leur prix d'acquisition & il Fév. 1751. des améliorations qu'ils auront faites.

LXIII. La nouvelle compagnie traita de gré à gré avec les héritiers du fieur du Parquet; ils lui passèrent vente & cession, tant de la Martinique que de Sainte-Lucie (b), pour deux cens quarante mille livres, par contrat du 14 août 1665; second contrat de vente & d'achat qui est une preuve bien incontestable de propriété.

LXIV. Ces isles, ainsi que les autres possessions de la Compagnie, furent réunies au domaine de la Couronne par E'dit du mois de décembre 1674 (c), qui en rendit le commerce

libre à tous les sujets du Roi.

LXV. Mais, pour en revenir à l'année 1663, le sieur de Tracy sut nommé par des lettres du Roi, du 190ctobre, son Lieutenant général en Améri-

### PREUVES.

(a) Voyez l'Edit. Pièces concernant l'Acadie, produites par les Commissaires du Roi, some II. parmi les pièces justificatives sur l'Acadie. No. XXXVI. (b) Contrat de vente de Ste. Lucie. tome It. Ilde, partie. Pièces justif. No. XLIX. pag. 160.

(c) Voyez l'Edit. Pièces concernant l'Acadie, produites par les Commissaires du Roi, tome II. parmi les preuves IIIe. partie No. XL.

non

此

Ir. Mémoimiffaires François.

que (a); & la même année par des letre des Com- tres du 8 juin (b) Charles II. roi d'Angleterre nomma le Lord Willoughy 11 Fév. 1751. pour Gouverneur & Capitaine général de la Barbade, de Saint-Christophe, de Nieves, d'Antigoa, de Montserrat & de toutes les autres isles Caraïbes.

LXVI. On ne s'arrêtera point ici à faire des réflexions sur les titres que s'arrogeoit le Gouverneur général des Anglois. Les qualités que l'on sedonne à soi-même, & sur-tout dénuées de toute possession, n'ont jamais formé de titre de propriété, & peuvent encore moins servir de titres pour dépouiller les autres de ce qu'ils possédent.

LXVII. On ignore fous quel prétexte, & l'on croit que ce fut sansordre que le Lord Willougby, à lon arrivée dans les isles, manqua, par un feul & même acte, aux François, aux Caraibes, & aux engagemens contractés en 1660, en donnant une commilsion de Gouverneur (c) à un métif

REUVE

(a) Commission du fieur de Tracy. tome Ir. Ilde. partie. Pièces justificatives, No. XLII, pag. 139.

(b) Cette date est rapportée dans une commission donnée par le Lord Willoughy. Pièces justif.

No. XLI, pag. 137.
(c) Commission de Thomas Warner. tone la Ilde. parsie. Pièces justif. No. XLI. pag. 137.

m Ang tibe, qui fore le i roucoue in oue la MIVE mue n'e

DE

mmé Tho

nova le m traiter tion de findeme Maglois m confid

m cette lamps qu Meine p rette if

ale tem me à qu tels o avoi

thire de

sinda, Extrai

No. X 164 2

nommé Thomas Warner (a), bâtard ir. Mémoi\* d'un Anglois de ce nom, & d'une re des ComCaraïbe, qui vivoit avec les Sauvages, missaires
ainsi que le rapporte le P. du Tertre, 11 Fev. 1731.
nud, roucoué comme eux, sans autre re\* Il étoit bâligion que la leur.

LXVIII. Cette entreprise sur la Do. Warner preminique n'eut aucune suite, mais on mier Gouver-neur Anglois employa le même Thomas Warner de Saint-nour traiter avec les Caraïnes de l'ac. Christaphe

pour traiter avec les Caraïbes de l'ac-Christophe, quisition de Sainte-Lucie (b); & sur ce fondement, & sous prétexte que les Anglois y avoient eu anciennement quelque établissement, on sit un armement considérable pour s'en emparer.

LXIX. Il n'est pas difficile de résuter les raisons dont on a cherché à colorer cette voie de fait exécutée dans le temps que les deux Nations étoient

en pleine paixo of , oioud - or

A TOTAL

by. H

LXX. La première est l'acquisition de cette isse que l'on venoit, dit-on asse dans les de faire des Caralbes. On a prétendu pièces justif, dans le temps que des Anglois avoient produites en donné à quelques-uns de ces Sauvages 1751 par quelques pots d'eau de vie, au moyen commissires desquels on leur avoit fait dire ce Anglois, qu'on avoit voulu. On n'a point pro- lide, partie duit jusqu'à présent le titre † de cette des preuves.

Pré-autome Ir.

Ilde, partie.

# PREUVES.

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces justif. No. XL, pag. 135.
(b) Ibid. No. XLIII, pag. 147.

Ir. Mémoiwe des Commissaires

255 DAY 0 7

ourselfairer

prétendue acquisition; mais quand it paroîtroit, il y a une réponse bien simple & sans replique: ces Caraïbes 11 Fev. 1751. pouvoient-ils vendre une isle dont ils s'étoient désistés par le traité de 1660 (a)? & les Anglois pouvoientils de bonne foi acheter une isle dont les François étoient en possession? possession évidemment prouvée par la reddition même du fort & la capitulation du Gouverneur (b).

LXXI. La seconde raison, tirée de ce que les Anglois avoient été en posfession de cette isle long-temps avant les François, a été suffisamment expli-

quée & réfutée ci-dessus.

LXXII. Sur les premières nouvelles que l'on reçut à la Martinique des projets d'une descente dans l'isle de Sainte - Lucie, le Conseil supérieur s'affembla: on délibéra fur les mesures à prendre pour empêcher l'irruption des Anglois (c); on projeta un nouveau fort, les parens des fils mineurs du sieur du Parquet furent assemblés, & donnèrent leur avis fur les moyens de leur conferver le bien de leur père

# PREUVES.

(a) Voyez ledit traité. tome Ir. Ilde. partie. Pies ees justif. No. XXXIV, pag. 114.

(b, Voyez la capitulation. Pièces justif. Nos. XLIV

pag. 151: (c) Résolution du Conseil de la Martinique, Pièces justificatives, No. XXXVIII. pag. 132.

DE S. On dé aftructio intes; I fr la pai e, que

mement p titles pot ir, le I me lett

me part

mtilhon Inchile me du L aux

PR Isris de pa imit de

Bhes ju HI, Piec Memoire IMIF. N

MIS. une II. in preside

(a). On députa à la Barbade avec ir. Mémois des instructions (b), des documens & redes Comdes titres; mais on avoit été jusqu'a-missaires lors dans une sécurité si grande, fon-11 Fév.1751 dée sur la paix & une possession tran-

quille, que le coup fut porté avant qu'il fût possible de le parer.

qu'il fût possible de le parer.

LXXIII. Tandis que tout étoit en mouvement parmi les habitans des isses Angloifes pour s'emparer de l'isle de Sainte-Lucie, de vive force & en pleine paix, le Lord Willoughy, Général des Anglois, écrivit au fieur de Tracy Gouverneur de la Martinique (c), une lettre où il l'assuroit n'avoir aucune part à tout ce qui se tramoit contre Sainte-Lucie, & que cette entreprise se faisoit sans son ordre & sa

participation.

LXXIV. Le fieur de Tracy étoit un gentilhomme de Picardie rempli de franchise & d'honneur; il envoya la lettre du Lord Willougby à M. Colbert, & elle a été produite en original (d) aux Commissaires de Sa Ma-

PREUVES. (a) Avis de parens. Pièces justif. No. XXXIX,

pag. 134.
[b) Extrait de l'histoire des Antilles. zome Ir. IIde. partie. Pièces justif. No. XXXVIII. pag. 132.

(c) Ibid. Pièces justif. No. XLV, pag. 152. (d) Mémoire des Commissaires du Roi de 1687. Pièces justif. No. LXIV. pag. 200. Et pièces produites par Mrs. les Commissaires Anglois d'aujourd'hui, tome Ir. IIde. partie No. XXVI. de la IIde partie des preuves.

14. Mémoi- jesté Britannique en 1687. re des Com- Le fieur de Tracy répondit au Lord missaires Willoughy (a), & voici ce que l'on 11 Fév. 1731, lit dans sa réponse.

LXXV. ,, Il paroît par votre let-, tre, que ce font vos peuples qui , ont fait descente dans cette isle fans , que vous le leur ayez commandé... ,, si les peuples ont fait cette entre-, prife fans votre participation ils ,, vous ont manqué de respect; si , vous y avez consenti, dont je dou-, te après ce que vous m'écrivez, il " est fâcheux à une personne de vo-, tre qualité, qui a de l'honneur, de ,, se voir seulement soupçonne de , pouvoir être cause de quelque alter-

,, cation entre deux grands Rois qui , font fi proches".

LXXVI. Cependant les auteurs de cette entreprise s'étant présentés à Sainte - Lucie en 1664, le fieur Bonnard, qui en étoit Gouverneur, fut affiégé dans le fort de Chocq, & obligé de se rendre par capitulation du 23 juin de ladite année (b); cette capitulation au fur - plus ne fut pas religieusement observée, puisque l'on re-

# ansir de l'hiftoire des antilles, rome tr. 11 de. PREUVES.

(a) Lettre du fieur de Tracy. Pièces justif. No. XLV, pay, 152.
(b) Capitulation du fort de Chocq. tome It. Ilde.

partie. Pièces justif. No. XLIV, pag. 151.

DESA ele canon n le fût e e preuve ns par au Ine pa a regarde

ton a par reel & le pas à I XXVII. we trou tobre 166 vinuelles ( ine & les i

Benvoyer sinte-I w firen dont on

MVIII. a que 33 ha empa Impçois 1 myant f

> PR Emait de No. X imait de latie, Pie Atte de 16 No. 11. 1

Mh I.

tint le canon & le bagage (a), quoi- It. Mémoiqu'on se fût engagé à les rendre; nou-re des Comvelle preuve que cette invasion ne se missaires fit pas par autorité publique. Au ref- 11 Fev. 1751. te, il ne paroît pas que les Caraïbes aient regardé le prétendu marché. dont on a parlé ci-dessus, comme un acte réel & férieux, puisqu'ils ne tar-

ic co dèrent pas à molester les Anglois dans ce nouvel établiffement. e n du

CEI

COM

erlon l'ha

form le que

dy. Pe

LXXVII. L'extrémité où ces derniers se trouverent réduits au mois d'octobre 1665, tant par les incursions continuelles des Sauvages que par la disette & les maladies, fut si grande, qu'ils envoyèrent six députés à la Martinique (b) pour y faire la restitution de Sainte-Lucie. La déclaration qu'ils y firent est conservée dans un acte authentique du 21 octobre 1665 (c), dont on transcrira ici les expresfions.

LXXVIII. Les fix députés y déclarèrent que ,, les Anglois s'étoient sai-" sis & emparés de ladite isle sur les " François l'année dernière, ne leur snell ,, croyant faire aucun tort, mais ,, qu'ils puis

PREUVE

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. Pièces justificatives, No. XLIII, pag. 147.

(b) Extrait de l'histoire des Antilles, tome Ir. Ilde, partie. Pièces justif. No. L. pag. 168.

(c) Acte de restitution de Sainte-Lucie. Pièces justif. No. LI. pag. 169.

Tom. I.

Ir. Mémoire des Commissaires ?? François. ??

, qu'ils reconnoissoient leur faute par " le châtiment que Dieu leur avoit fait ressentir, parce qu'ils ont appris de bonne part avoir usurpé le bien d'autrui, & qu'ils supplient in-, ftamment Messieurs de Clodoré & , de Chambré (l'un Gouverneur particulier de la Martinique, & l'autre , Intendant) de reprendre la posses-" fion de ladite isle & des forts étant , en icelle, les canons qu'ils v ont trouvés, appartenans aux François, lorsqu'ils s'en sont saisis, & de les délivrer de la misère qu'ils souf-,, frent , qui est telle que le flux de fang, la famine & la guerre continuelle que leur ont fait les Caraï. bes, les a réduits depuis qu'ils sont en ladite isle, de treize cens qu'ils étoient lorsqu'ils y sont arrivés, à quatre-vingt-neuf qu'ils sont préfentement; s'obligeant néanmoins de remettre ladite isle, forts, ca-,, nons & armes, & de faire ratifier ,, le présent acte par le Gouverneur, ,, gens de guerre & habitans en icel-

LXXIX. On fe disposoit à aller reprendre possession de cette isle (a), lorsque le Lord Willougby sit promet-

#### PREUVES.

(a) Extrait de l'histoire des Antilles. tome lt. Ilde. partie. Pièces justif. No. L, pag. 168.

DE S
an Gouve
ae de lui
cette affi
frouer fes
[XXX. D
m eft fo
pui a été :
ades Com
a (a) po

nite de mété fait Couverne a, par qu m réfug m la mile a Françoi u le faire la eût é

> e d'aille retendu ince qu ince ou de fair oir paif

mils P

P Mémoir No. LX Extrait

aunte -

tre au Gouverneur Anglois de Sainte- Ir. Mémoi-Lucie de lui envoyer du secours; & re des Comfur cette assurance le Gouverneur sit missaires

désavouer ses députés. 11 Fev. 1751.

LXXX. D'après ces faits il paroît qu'on est fondé à révoquer en doute ce qui a été allégué fans preuve de la part des Commissaires d'Angleterre en 1687 (a) pour diminuer l'autorité de cet acte de restitution, savoir, qu'il avoit été fait sans ordre ni permission du Gouverneur Anglois de Sainte-Lucie, par quelques habitans qui s'étoient réfugiés à la Martinique, & dont la misère étoit si extrême, que les François s'en étoient prévalus pour se faire donner cette déclaration. S'il en eût été ainsi, ces mêmes habitans, rendus à eux-mêmes, n'auroient-ils pas protesté contre l'acte que l'on avoit extorqué d'eux? Quel usage d'ailleurs les François auroientils prétendu faire alors d'une reconnoissance qu'ils n'auroient dûe qu'à la violence ou à la féduction? Enfin n'eût-il pas été absurde sur un pareil acte de faire des préparatifs pour recevoir paisiblement (b) la restitution de Sainte - Lucie, circonstance dont

PREUVES. (a) Mémoire des Commissaires Anglois, Pièces

IVent

que, la dre la

es for

aux

re m

que a guen fait h

paisq

eanth

ifle, h

PEI

des Am

6. L. F

justif. No. LXIV, pag. 200.
(b) Extrait de l'histoire des Antilles. tonte Ite Ilde, partie. Pièces justif. No. L, pag. 168.

Ir. Memoimissaires

l'histoire du temps fait mention, & re des Com- qui fait connoître bien évidemment que la déclaration de ces députés n'é-11 Fév. 1751. toit l'ouvrage ni de la féduction ni de la violence; mais que le Gouverneur de Sainte-Lucie, mesurant ses droits & fes actions à fes moyens & à fes efpérances, retracta ce qu'il avoit autorisé, & désavoua ses députés, lorsqu'il crut pouvoir se soûtenir dans son nouvel établissement.

LXXXI. Ses espérances toutefois furent vaines; il fe trouva obligé, après avoir réfusé de ratifier les engagemens que ses députés avoient pris par ses ordres, de les confirmer luimême par sa conduite, en abandonnant l'isle & le fort, ce qu'il exécuta

le 6 de janvier 1666 (a).

LXXXII. Par l'explication de tous ces faits & de toutes ces circonstances, on est en état de juger du mérite des interprétations qui en furent données en 1687 par les Commissaires de Sa Majesté Britannique, & de la réponse qu'y firent les Commissaires du feu Roi.

LXXXIII. Voici comment s'exprime le Mémoire des Commissaires

d'Angleterre (b).

# REUVES.

(a) Extrait de l'histoire des Antilles , tome It. IIde. partie. Pièces justif. No.L. p. 168

(b) Voyez ledit Memoire. Pièces justificatives, No. LXIV , pag. 200.

DE S. Rt d'au 1 1664 emeur (. arova fix meeil de izlois av le de Sa

unde né unquant nelques-u name ils

iglois fe

enes, tar me que p a des In Houe af honde; werent (

a des mi

gverneu mue le ate. Lu connoi

Et

loke, G depecha

dépair uction Corr

ant for

ns & il

éputs tenir à

ices to

ava obl

és avoir

Et d'autant qu'on allègue qu'en ir. Mémoi-

, l'an 1664 (c'est l'an 1665) le Gou-re des Com-, verneur (Anglois) de Sainte-Lucie missaires , envoya six députés à la Martinique 11 Fev. 1751. pour déclarer au Gouverneur & au Conseil de cette colonie que les , Anglois avoient injustement occupé , l'isle de Sainte - Lucie, & que pour cette raison ils l'abandonnoient; il , est constant au contraire que les " Anglois se trouvant réduits à une " grande nécessité dans ladite isle. " manquant de provisions & d'autres ", choses nécessaires qu'ils attendoient " du Gouverneur de la Barbade. , quelques-uns se retirerent à la Mar-Gouverneur de Sainte-Lucie; & " tes des misères qu'ils avoient souf-, fertes, tant par la dysenterie & fa-, mine que par les courses continuel-Gouverneur & le Conseil de la Maron, tinique leurs droits sur l'isle de " Sainte - Lucie, ce qui étant venu à , la connoissance du fieur Robert " Cooke, Gouverneur de ladite isle, ,, il dépêcha auffi-tot au Gouverneur . VIKA .OM >> de

Ir. Memoire des Commissaires

" de la Martinique, désavouant tout , ce que ces personnes-là avoient fait ou déclaré au sujet de l'isle de 11 Fév. 1751., Sainte-Lucie, attendu qu'ils n'avoient reçû de lui aucun pouvoir , ni autorité quelconque de ce faire,

, comme il se peut voir par les rela-, tions les plus authentiques des Fran-

" çois même".

LXXXIV. On a vû que les relations les plus authentiques prouvoient au contraire que ces députés avoient été envoyés par le Gouverneur & les habitans Anglois de Sainte-Lucie (a), mais qu'ils n'avoient été désavoués que parce que l'espérance reprit au Gouverneur de pouvoir se maintenir dans son établissement, au moyen des secours qui lui étoient promis par le Lord Willougby.

LXXXV. Les Commissaires du Roi le contenterent, quant au fait particulier dont il s'agissoit, de répondre (b), que cela étoit prouvé par un , acte en forme, dont la vérité se

, justifioit par l'abandon effectif que , les Anglois avoient fait de ladite

, isle peu de jours après que lesdits

# EUVE

(a) Extrait de l'histoire des Antilles, tome lt. IIde. partie. Pièces justif. No. L, pag. 168. (b) Réponse des Commissaires du Roi. Pieu justif. No. LXIV, pag. 200.

DE SA toutes avo inte-Luci XXXVI. olique un

é de la p fet n'en ét moit le n da fieur moient dé me que 1

zeen 1664 des Ang nerique : . me de la p hift alors in fujet la

nis produi/ Lde Tra we en t

da Roi.

m sa pari w Anglois Sante-1 at la re

DE SAINTE-LUCIE. 343 " députés avoient été de retour à Ir. Mémoi-" Sainte-Lucie". LXXXVI. Mais ils ajoûtèrent à cet-missaires François. te replique un fait qui est resté sans ré- 11 Fév. 1757. ponse de la part des Anglois, & qui en effet n'en étoit pas susceptible, qui tranchoit le nœud de toute difficulté, & qui rendoit fort indifférent le désaveu du sieur Cooke & les motifs qui l'y avoient déterminé, puisqu'il étoit prouvé que l'occupation de Sainte-Lucie en 1664 étoit une usurpation faivena te fans l'ordre & fans la participation du Lord Willougby, Gouverneur général des Anglois dans cette partie de nu l'Amérique: ce fait est resté sans réritt plique de la part de l'Angleterre. On am produifit alors la lettre originale du Lord Willougby, & voici ce que porte à ce sujet la réponse des Commissaiissi res du Roi. tuit LXXXVII.,, De plus, les Fran-, & ,, çois produisent un écrit en original du , Lord Willoughy, pour lors Lieutenant général pour Sa Majesté Brina,, tannique dans l'Amérique, adressé à , M. de Tracy, Lieutenant général , des isles Françoises, par lequel il dé-" clare en termes exprès, que c'est , sans sa participation & sans ordre que " tes Anglois ont fait descente dans l'isle LXXXVIII. On a deja rappe de Tracy devant la réponse du fieur de Tracy (a) au LXXXVIII. On a déjà rapporté ci-Y 4.

de la qui

Ir. Mémoire des Commiffaires

(a) au Lord Willougby, où il est également question que c'étoit sans la participation de ce Gouverneur Ani Fev. 1751. glois qu'avoit été faite l'invasion de Sainte-Lucie: l'on ne peut ni l'on ne doit présumer que le gouvernement actuel d'Angleterre puisse ni veuille se faire un titre de propriété d'une entreprise aussi injuste.

LXXXIX. L'abandon de Sainte-Lucie par les Anglois précéda de peu de jours la guerre qui se déclara entre les deux Nations en Europe; la déclaration de la France étant en date du 26 janvier 1666, & celle de l'Angleterre du 9 février de la même année (b), en sorte que l'on peut dire qu'au commencement de la guerre l'Angleterre ne se trouvoit plus en possession de Sainte-Lucie, & qu'elle l'avoit en quelque forte restituée à la France par l'abandon qu'elle en avoit fait (c) le 6 janvier 1666.

XC. Cette guerre ne fut point de longue durée, elle fut terminée l'année suivante par le traité de paix signé à Breda le 🚉 juillet 1667 (d). Les

REUVE

(a) Voyez ladite réponse some Ir. IIde, parie Pièces justif. No. XLV, pag. 152.

(b) Declarations de guerre entre la France & l'Angleterre. Pièces justif. No. LII, p. 172. (c) Extrait de l'histoire des Antilles. tome It.

IIde. partie. Pièces justif. No. L, pag. 168. (d) Traité de Breda. Pièces justif. No. LIII, p. 176.

DE SA ocois s'em to des ifte rigoa & d O. Dans e trait les en Am went av aguerre.

&Roi, par Ingleterre mer jour c a, comme ne le fens meroque . mere gu

ne l'article e tot qu'e ale Cannée muration ( MI. Par

tovahie a l'article eterre zigoa &

ui de la th comm D. récir

ci-de

François s'emparèrent durant les ho-ir. Mémoifilités des isles de Saint-Christophe, res des commissaires d'Antigoa & de Montserrat.

XCI. Dans l'incertitude des évène-11 Fév. 1751.

mens le traité de Breda rétablit les

choses en Amérique sur le pied qu'elles étosent avant le commencement

de la guerre.

Le Roi, par l'article VII, restitua à l'Angleterre la partie de l'isle de Saint-Christophe qu'elle possédoit le premier jour de janvier 1665, c'est-àdire, comme le traité explique luimême le sens que l'on doit donner à cette époque, avant la déclaration de la dernière guerre. Les choses toutesois, porte l'article IX, seront rétablies au même état qu'elles étoient au commencement de l'année 1665, c'est-d-dire, avant la déclaration de la présente guerre qui se termine.

XCII. Par l'article X l'Angleterre restitua à la France l'Acadie qu'elle a-

e ful voit envahie en 1654.

Par l'article XII la France promit à l'Angleterre la restitution des isses d'Antigoa & de Montserrat, qui étoient possédées, porte le traité, par le Roi de la grande Bretagne avant qu'il est commencé la guerre.

"Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera & ren", dra au Roi très-Chrétien, en la for-

, me ci-dessus exprimée, toutes les Y 5, isles,

Ir. Mémoire des Com. missaires François.

" ifles, pays, forteresses & colonies, " en quelque part du monde qu'elles foient situées, qu'il possédoit avant 11 Fév. 1751., le premier jour de janvier de l'an 1665, & qui auront pû être prises

, par les armes du Roi de la Grande. " Bretagne avant ou après le présent

" traité figné".

XCIII. L'article XV confirme de nouveau que par le temps antérieur à l'époque de 1665 on a eu pour objet de fixer le temps antérieur aux hostilités, & il faudroit s'aveugler volontairement pour ne pas reconnoître que l'esprit du traité a été de remettre chaque Nation en pareil & semblable état qu'elles étoient avant la guerre.

XCIV. Il en résulte qu'étant incontestablement prouvé que les François étoient en possession paisible & tranquille de l'isse de Sainte-Lucie depuis \* Ouplustot 1643 \* jusqu'en 1664, ils auroient du, par le traité de Breda, rentrer en possession de cette isle, si les Anglois ne l'eussent abandonnée d'eux-mêmes dès les premiers jours du mois de janvier 1666; puisque, par le traité de Breda, il est porté que toutes choses seront remises au même état qu'elles étoient avant la guerre. Or avant la guerre les Anglois ne pouvoient pas se faire un titre légitime de possession de l'entreprise faite sur cette isle en 1664, en pleine paix, invasion d'ail. leurs

1650.

defavoue & qui par setre co

onne un CV. II ef peterre ention fur hoit rent nois depu

momen moit pas a & pend

appositio

we de Bre ome poff mois, c Etoit au IVI. E Tires du we traite

> tortie. P IIII, 24

confirm

leurs désavouée par le Lord Willoug-Ir, Mémoiby, & qui par conséquent ne pouvoit re des Comjamais être considérée par l'Angleter-missaires re comme un titre légitime de pro-11 Fév. 1751.

ph priété.

e. O

e posti

XCV. Il est évident que si lorsque ce traité de Breda a été fait, la Cour d'Angleterre avoit cru avoir quelque prétention sur l'isle de Sainte-Lucie, pa qui étoit rentrée en la possession des François depuis dix-huit mois, c'ent eté le moment de la réclamer, & elle went n'y auroit pas manqué; mais il n'en fut pas fait la moindre mention de sa part, & pendant les vingt années suivantes les François ont continué de agus la posséder sans que les Anglois y aient apporté le moindre trouble ni la moindre opposition; ce qui est une preuve incontestable que dans le temps du traité de Breda ils reconnoissoient la légitime possession de cette isle par les François, comme ils reconnoissoient celle des autres isles que la France possédoit au même titre en Amérique.

XCVI. En effet, lorsque les Commissaires du Roi en 1687 \* réclamèrent le traité de Breda comme un titre qui confirmoit aux François la pro-

#### PREUVES

\* Mémoire des Commissaires du Roi. tome It.
Ilde, partie. Pièces justif. No. LXII, pag. 193.
No. LXIII, pag. 195. No. LXIV, pag. 200.

Ir. Mémoi- priété de Sainte - Lucie, les Commismissaires François.

res des Com-saires de Sa Majesté Britannique, loin de prétendre en faire un titre en leur 11 Fev. 1751. faveur, fentirent combien il auroit été déplacé, pour ne rien dire de plus, non seulement d'équivoquer sur l'époque antérieure au mois de janvier 1665, contre la teneur & l'esprit du traité, qui tendoient expressément à remettre chaque Nation dans les droits respectifs qu'elles possédoient avant la guerre; mais encore combien il auroit été éloigné de tout principe de vouloir se faire un titre d'une invasion dont le désaveu du Lord Willoughy montre suffisamment toute l'injustice. Ils se fondèrent uniquement (a) sur leur prétendue possession de 1605, qui n'a jamais été prouvée & qui n'a point existé; & sur ce que le droit de l'Angleterre n'avoit point discontinué depuis cette époque; ce qui est totalement détruit par la possession prouvée \* Ou plustot des François depuis 1643 \* jusqu'en

1650.

1664, & depuis 1666 jusqu'au temps où l'on traitoit alors. Comme il étoit facile de montrer le peu de fondement de ces allégations, la réponse qu'y firent les Commissaires du Roi, en ramenant la question à son véritable é-

EUVES.

(a) Mémoire des Commissaires Anglois tone la Ilde. partie. Pièces justif. No. LXIV, pag. 199.

PR Taité de willes, tom · 76.

DESA

refta fans

WII. Le

ime par

anbre 168

nes II, tot

en Amér

iver à cha

mille de

tique; er

wer aux

mile de

w vingt

ment d

To par

na tien

moue en

Moient

alieu de

imaçois

wille pos

W 1666.

MX. II

tat, resta sans replique de la part de la Mémoires des Com-

XCVII. Le traité de Breda 1667 fut missaires françois. Confirmé par l'article XIX du traité 1176 vr. 1751. de neutralité conclu à Londres le 16

novembre 1686 (a) entre le feu Roi & Jacques II, touchant les pays des deux

Rois en Amérique.

XCVIII. Ce traité eut pour objet d'affurer à chaque Nation la jouissance tranquille de ce qu'elle possédoit en Amérique; en conséquence il auroit dù affurer aux François la jouissance tranquille de l'isle de Sainte-Lucie, dont ils étoient rentrés en possession depuis vingt ans, par l'abandon que les Anglois en avoient fait au commencement de 1666, puisqu'il étoit convenu par l'article IV que chacun desdits Rois de France & d'Angleterre auroit & tiendroit ses domaines en Amérique en la même manière qu'ils en jouissoient alors; & qu'il n'y avoit point lieu de présumer en Europe que les François ne fusient en pleine & Contranquille possession de Sainte-Lucie depuis 1666.

XCIX. Il est vrai que tandis qu'on de promettoit en Europe de n'exercer

#### PREUVES.

VI (a) Traité de neutralité. Poyez les traités & finduttes publics, tome II. Irc. partie des preuves, No.

millaires François.

récifémen Ir. Mémoi- aucun acte d'hostilité & de ne causer res des Com-aucun préjudice aux sujets respectifs des deux Nations, le sieur Temple, 11 Fev. 1751. Capitaine d'un navire de guerre, avoit été envoyé à Sainte-Lucie par le Gouverneur de la Barbade pour s'en emparer (a), avec ordre d'en chasser les François. Il exécuta sa commission en partie, il fit une descente dans cette isle en pleine paix, en pilla les habitans, en chassa une partie, en enleva quelques mulâtres libres, & y commit les hostilités que la guerre seule autorise; ce qui est justifié par la déclaration de plusieurs fugitifs (b) faite au greffe de la Martinique le 27 août 1686.

Toutes ces voies de fait néanmoins ne produisirent point aux Anglois un établissement dans l'isle de Sainte-Lucie, & il y resta toûjours une partie de

fes anciens habitans (c).

C. Dès que l'on fut informé de ces violences en Europe, le Roi en fit porter des plaintes en Angleterre; & voulant néanmoins affurer ses droits, si injustement attaqués en pleine paix, de par

#### PREUVES.

(a) Lettre du fieur Temple, tome 1. Ilde partie , Pièces justif. No. LV, pag. 176.

(b) Voyez ladite déclaration. Pièces justifi No.

LVI, pag. 178. (c) Voyez un Mémoire de 1686 du Gouverneut général des isles Françoises, tome Ir, Ilde paris Pièces justif. No. LVII, pag. 183.

sevelloit, furances m domma mc, en da met, con ne, afin c dois qui s' a, sils le r alre par 1 hançois q I Ce fut

DE SA

m-Lucie, ent lieu e apport a nord nord appellent millaires : ment de Llye

mi les co

PR Ordres du F

boroirs du de leurs in M. No. I

de & précisément dans le temps qu'on lui Ir. Memoires renouvelloit, par un traité solemnel, res des Comles assurances de ne causer à ses sujets missaires les assurances de ne causer à ses sujets missaires aucun dommage en Amérique, Sa Majesté donna des ordres (a) au sieur de Blenac, en date du 25 août 1687, pour envoyer à Sainte-Lucie le sieur d'Amblimont, commandant un vaisseau de guerre, afin de sommer les vaisseaux
pa Anglois qui s'y trouveroient de se retirer, s'ils le refusoient, de les y contraindre par la force, & de soûtenir

les François qui s'y étoient établis.

CI. Ce fut fur les plaintes qui furent portées de la part du Roi que l'Ander gleterre proposa de nommer des Commissires pour déterminer, non seulement les contestations concernant et Sainte-Lucie, mais encore celles qui avoient lieu entre les deux Nations par rapport aux établissement de la Baye du nord du Canada, que les Anglois appellent la Baye d'Hudson. Ces de Commissires furent nommés au commencement de l'année 1687 (b).

CII. Il y eut plusieurs Mémoires donnés de part & d'autre concernant

la

## PREUVES.

71

le, m

and (a) Ordres du Roi. Pièces justif. No.: LXV, pag.

(b) Pouvoirs du Roi à ses Commissaires, avec extrait de leurs instructions. tome Ir. Hde. partie. m. Pièces justif. No. LX, pag. 188, No. LXI, pag. 189.

la propriété de Sainte-Lucie (a); mais Ir. Memoires des Com- comme l'on a déjà discuté ce qu'ils renferment, on évitera d'en faire ici missaires François. 11 Fev. 1751. la répétition.

Il paroît seulement que le dernier Mémoire des Commissaires du Roi resta sans replique; le sieur de Bonrepaus, un des deux Commissaires, en rendit compte à M. de Seignelay par une lettre (b) en date du 10 juillet 1687.

CIII. " Voici, porte cette lettre. , la réponse que nous avons faite au , dernier Mémoire qui nous a été re-, mis sur l'affaire de Sainte Lucie; , nous l'avons remise aux Commissai. ,, res Anglois dans la dernière confé-, rence: ils la prirent sans rien répon-,, dre à la lecture que j'en fis. Je crois ,, avoir éclairei cette affaire autant qu'elle peut l'être; l'aveu qu'ils font eux - mêmes dans ce Mémoire que " les François étoient en possession de \* On auroit ,, cette isle depuis 1643\*, la capituda dire 1650., lation qui fut faite lorsqu'ils s'en ,, rendirent maîtres en 1664, qui mar-, que que les François l'occupoient

#### EUVES. R

(a) Voyez lesdits Memoires. Pièces justif No. LXII, pag. 193. No. LXIII, pag. 195. No. LXIV, pag. 199.

,, avec un fort & une garnison, l'aban-

(b) Lettre du fieur de Ronrepaus. Pièces jufif.

No. LXVI, pag. 207.

DES don qu'ils après, & Breda qui neureront ecident f

tion." av. La n as l'attente nte après ment; & l' malle un n don s'eng in faire u

W. Les t ment en A wone tem ale fil de mit poin mos de l'A at pas

he habite tes Ang ant pou P 1

Lettre de 4 Pièces Traité pr les traite de la Ire. I Sell

,, don qu'ils en firent peu de temps Ir. Mémoiaprès, & l'article XII du traité de re des Com-"Breda qui porte que les François de-missaires

,, meureront en possession de tout ce François.

, qu'ils occupoient avant la guerre, ,, décident formellement cette quef-

, tion."

eure mile See

ent

2100

en pi

43° lon

es Fil

CIV. La négociation fut suspendue dans l'attente qu'elle pourroit être terminée après la tenue du premier Parlement; & l'on propofa (a) dans l'intervalle un nouveau traité qui fut conclu le ; décembre 1687 (b), par lequel on s'engagea réciproquement à ne point faire usage des voies de fait, & à ne commettre aucune hostilité.

CV. Les troubles intérieurs qui survinrent en Angleterre, & qui furent quelque temps après fuivis de la guerre, empêchèrent qu'on ne pût reprendre le fil de la négociation, & ne permirent point de terminer les contestations de l'Amérique; mais, quoiqu'il n'y ait pas eu de décision, l'isle de Sainte-Lucie a toûjours continué d'être habitée par des François, sans que les Anglois aient fait aucun mouvement pour s'en emparer; & la posfeffion

#### REUVE

(a) Lettre de M. de Seignelay. Tom. I. IIde. partie. Pièces justif. No. LXVII. pag. 208.

P45.18 (b) Traité provisionnel concernant l'Amérique. Voyez les traités & actes publics, au tome II. Ne. VIII. de la Ire, partie des preuves, pag. 87. Tome I.

Ir. Mémoi. fession tranquille où on a laissé les re des commissires
François, peut & doit être regardée, avec juste raison, comme un aveu & Fév. 1751. une reconnoissance tacite de leur droit de propriété sur cette isle.

CVI. De-là même il réfulte une nouvelle preuve de propriété en faveur de la France, puisque, par l'article VII. du traité conclu à Riswick le 20 septembre 1697 (a), les deux Rois se promirent la restitution de tout ce qu'ils possédoient avant la guerre; or depuis 1666 les François étoient rentrés dans la paisible possession de Sainte-Lucie: le trouble que les Anglois y apporterent en 1686 ne futsuivi d'aucun établissement de leur part, & ils ne purent même réussir à enfaire fortir tous les François qui y étoient, dont une partie se réfugia dans l'intérieur de l'isle, & se remit en possession de ses biens dès que l'éloignement des Anglois leur permit de le faire fans danger, & qu'ils furent raffurés par l'arrivée d'une frégate du Roi.

CVII. On trouve qu'en 1700 les François avoient des maisons & des établissemens à Sainte-Lucie (b), ensor-

## PREUVES.

(a) Traité de Riswick. Voyez les traités & aftes publics, au tom. IId. No. IX. de la Ire. paris des preuves, pag. 90.

(b) Lettre du fieur Gray. tom. I. Ilde. partit Pièces justificatives, No. LXIX. pag. 209. DE mil est é re occupation, excess passage enter à l

septe l'invance de la respective fous l'antaign, tour de la respective de

WIII. Ce

ion de commune une meur s'Amble s'Ambl

quoi le i ilera dan ndre. IX. Le

P R

a lain

e regui

réfeh

ine, pr clu à Ri

e que

qui ya

gia das

funti

p 1700 la

ons did

z les trait

245

te qu'il est évident que depuis la pre-ir. Mémormière occupation qu'ils en ont faite, re des Contils n'en ont jamais abandonné la posificaires fession, excepté dans quelques mo-ir fév. 1752, mens passagers où ils ont été obligés de céder à la force; au lieu que si l'on excepte l'invasion faite par les Anglois en 1664, on ne trouvera pas que depuis cette époque jusqu'à l'entreprise faite sous le nom du Lord Duc de Montaigu, toutes leurs différentes entreprises sur cette isse aient tenu en réal

CVIII. Ce que l'on avance sur la situation de cette isse en 1700 se prouve par une lettre du sieur Gray (a), Gouverneur de la Barbade, au Marquis d'Amblimont, Gouverneur des isses Françoisses. Cette lettre est en date du 25 juin de ladite année; elle porte qu'il y a des François qui ont bâti des maisons à Sainte-Lucie; on y marque au sieur d'Amblimont qu'on ne doute point qu'il ne prenne les mesures nécessaires pour les faire retirer, sans quoi le sieur Gray fait connoître qu'il sera dans la nécessité de les y contraindre.

CIX. Le fieur d'Amblimont lui ré-

## PREUVES.

Pièces justificatives, No. LXX. pag. 210.

Z 2

missaires François.

Ir. Mémoi- pondit le 13 juillet de la même année re des Com- (a) que l'isse de Sainte-Lucie appartenoit au Roi, que si on entreprenoit 11 Fév. 1751. d'y troubler les François, il regarderoit cette entreprise comme un acte d'hostilité, & qu'il repousseroit la force par la force.

Le Roi instruit de ces circonstances en fit porter ses plaintes à la cour Britannique par M. de Tallard fon Ambassadeur. Il paroît par la réponse qui fut faite à M. de Tallard, que l'Angleterre n'entendoit point appuyer cette prétention, & que le Gouverneur de la Barbade auroit ordre de ne rien faire qui pût troubler la paix & labonne correspondance qui régnoient alors entre les deux Nations. On en trouve le témoignage dans les ordres que le Roi envoya en Amérique en 1701(b), où ces faits se trouvent rappelés, en forte qu'en 1700 le gouvernement d'Angleterre acquiesçoit en quelque manière à la possession de Sainte-Lucie pour la France.

CX. La guerre qui a précédé la paix d'Utrecht ne fournit aucun évènement particulier qui concerne Sainte-Lucie; les François y conservèrent leurs éta-

> R EUVE

(a) Lettre du sieur d'Amblimont. Pièces justif. No. LXXI, pag 211. (b) Ordres du Roi. Pièces justif. No. LXXII,

pag. 213.

DES Temens, done jama paix & pa

Anglois S

ceffion? Wapres uns fes n, lorfqu

III. Au m \* à ] Me de S

> P 1 mæffion

Pièces je

DE SAINTE-LUCIE. 357 blissemens, dans lesquels ils n'ont ir. Mémoipresque jamais été troublés qu'en temps re des Comde paix & par des entreprises particulières.

lières.

CXI. Qui peut douter que dans la

circonstance de la paix d'Utrecht, si les Anglois s'étoient crus fondés à prétendre l'isle de Sainte-Lucie ils ne l'eussent réclamée, & n'en eussent exigé la restitution en termes exprès, en même temps que la cession de la partie Françoise de l'isle de Saint-Christophe, qui est également une des Antilles: n'eût-il pas même été plus naturel de demander une restitution qu'une cession? Mais il ne fut pas plus fait mention de Sainte-Lucie dans le traité, que de la Martinique, & les François restèrent propriétaires de l'une comme de l'autre & au même titre, puisqu'après la guerre chacun demeure dans ses droits & dans ses possessions, lorsqu'il n'est rien stipulé de contraire dans le traité de paix qui la termine.

cie a ntrap il na il na ime u l'eroin

la repi , que l appur de nei

aix di

oient

One

s ordre

t rappe

goura

pit en

i de Si

CXII. Au mois d'août 1718 le Roi più fit don \* à M. le Maréchal d'Estrées conte de l'isle de Sainte-Eucie: ce nouveau propriétaire y fit passer en 1719 un Etat-

#### PREUVES.

\* Concession de Sainte-Lucie. tom. Ir. 11de. partie. Pièces justificatives, Ir. partie No. LXXIII.

Ir. Mémoire des Commissaires
Alors l'Angleterre prétexta des droits,
Erançois.
A quoiqu'elle n'en eût aucun de se
principal plaindre de cet établissement, M. le
Duc d'Orléans, Régent du Royaume,
voulut bien, par égard pour la cour
Britannique, suspendre cet établissement, & ordonner que les choses se
roient remises au même état qu'elles
étoient avant la concession faite à M.
le Maréchal d'Estrées, jusqu'à ce que
l'on se fût expliqué envers sa Majesse
Britannique des droits que le Roi avoit

fur cette isse.

CXIII. En conséquence, le Conseil de Marine \* donna des ordres au mois de février 1720, non pour évacuer l'isse de Sainte-Lucie, mais pour n'y laisser que les familles qui y étoient établies avant cette concession, & en retirer l'État-major, le canon & les armes que M. le Maréchal d'Estrées y

avoit envoyés.

Il paroît que cette condescendance de la part de la France ne produist pas le retour qu'on en devoit attendre puisque l'Angleterre sit vers le même temps le don de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent au Lord Duc de Montaigu.

CXIV.

## PREUVES.

4 Lettre du Conseil de Marine. 20m. It. IIde. garrie. Pièces justif. No. LXXIV, pag. 229.

or S

CXIV. Lo
la cour Br
strelles; c
ex dans le
modérable
mu de ces
CXV. Il
muss de gu
muss de gu
muss de gu
mus de marrepri
in chargé

a, & non
haigu p
welles Co
sacie au
ummença
tiher, &
alier une
mer à tou

idmettre
m, ou de
latirer di
mily a
poclama
ule droit
kacie av

Novez la

CXIV. Les plaintes qu'on en porta îr. Mémoii la cour Britannique ne furent point re des Comedressées; au contraire on fit à Lonires dans le même temps un armement îi Fév.1751. considérable pour s'emparer violem-

nent de ces isles en temps de paix.

L'Isu

aucui ment,

pour

cet th

e état i

jusqui

ers fal

ice, le

ordress

pour!

qui

ce nei

t vers t

e-Lui Duck

18

rine. In

CXV. Il y eut des ordres (a) aux navires de guerre Anglois d'affifter l'agent de M. le Duc de Montaigu dans son entreprise. Le sieur Uring, qui étoit chargé du foin de cette expéditior, & nommé par M. le Duc de Montaigu pour Gouverneur de ces nouvelles Colonies, débarqua à Sainte-Lucie au mois de décembre 1722; il commença par s'y retrancher & s'y fortifier, & le 30 du même mois il fit publier une proclamation (b) pour ordonner à tous les étrangers (c'est-à-dire aux François) qui avoient des maifons & des babitations dans cette isle, de se soumettre au Gouvernement d'Angleterre, ou de se retirer ailleurs, sous peine de s'attirer du trouble & des inconvéniens. Ce qu'il y a de plus singulier dans cette proclamation, c'est qu'elle porte que le droit de l'Angleterre sur Sainte-Lucie avoit été reconnu & confirmé

#### PREUVES

(a) Instructions de l'Amirauté d'Angleteris. 10m. I. 11de. partie. Pièces justif. No. LXXV. pag. 230.

(b) Voyez ladite proclamation. Pièces justife

IV, M. No. LXXVIII. pag. 242.

Z 4

Ir. Mémoi- par le traité d'Utrecht & divers autre

re des Com-traités & conventions. missaires

François.

CXVI. On conçoità peine commen 11 Fév. 1751. on a pû prétendre fonder le droit de l'Angleterre par rapport à Sainte-Lu cie, sur des traités authentiques où i n'est pas dit un seul mot de cette isle nouvelle preuve que cette entreprise ainsi que les précédentes, n'avoit de principe que l'intérêt particulier, & n'étoit point un ouvrage prémédite du gouvernement.

CXVII. Mais tandis que le feur Uring ordonnoit aux François de cuitter Sainte-Lucie, le Chevalier de leuquières, Gouverneur général des sles Françoises, lui fit notifier les ordres qu'il avoit reçûs du Roi \*, & qu étoient conçus dans les termes suivans.

.. CXVIII. Sa Majesté ayant été , informée que le Roi d'Angleterre a , fait don des isles de Saint-Vincent , & de Sainte-Lucie au Duc de Mon-, taigu, en a fait porter ses plaintes , à la cour d'Angleterre: il y a été ,, dit que l'une & l'autre de ces deux , ifles n'appartenoient point à cette , Couronne; la première devant ref-, ter aux Caraïbes, fuivant les con-, ventions faites avec ces peuples,

## PREUVE

\* Ordres du Roi. tom. Ir. IIde, partie. Pieces Justif. No. LXXVI. pag. 239.

DE SA the fecono R, qui en a he l'établi h Roi d'A rifons Sa I ormée que le a app Duc de Mo wer pren hay faire

& Cette e aux dro rtention e toisveuille Winte-Luc hiblir, le Is falle fo pinzaine, poertient bot pas , i tree des darger de hiers fage

the veut noins qu'il wint auffi lois fe r wint d'un lar à Ve 1722, Sign

XIX. LE me jours mation,

DE SAINTE-LUCIE. & la seconde appartenant à la Fran- Ir. Mémoi-, ce, qui en avoit bien voulu suspen-re des Com-missaires , dre l'établissement sur la demande François. , du Roi d'Angleterre. Malgré ces 11 Fev. 1751, " raisons Sa Majesté n'a point été in-" formée que ce don ait été révoqué, Elle a appris au contraire que le Duc de Montaigu se disposoit à en-,, voyer prendre possession de cesisles " & à y faire passer nombre de famil-, les. Cette entreprise étant contrai-" re aux droits de Sa Majesté, son , intention est qu'en cas que les An-" glois veuillent prendre possession de " Sainte-Lucie, & qu'ils veuillent s'y " établir, le Chevalier de Feuquières " les fasse sommer de se retirer dans " quinzaine, attendu que cette isle , appartient à la France, & s'ils ne le ,, font pas, il les y contraindra par la ,, force des armes. Il observera de " charger de cette expédition des Of-", ficiers fages & entendus: Sa Majef-,, té ne veut d'effusion de sang que le , moins qu'il se pourra; Elle ne veut point aussi qu'il y ait aucun pillage, " Elle fouhaite feulement que les An-,, glois se retirent & ne s'emparent " point d'un pays qui lui appartient. ,, Fair à Versailles, le 21 septembre ,, 1722. Signé LOUIS. CXIX. Les Anglois profitèrent des

dicett à

à Sina ntiqua de cen e etna

, 10

rticule prémiu

(18 SEP)

nçois de l'alies de l

némla

TOST

er for

e de a

point

e dell

Vant I

CEST

BI

品料

quinze jours de délai portés par la fommation, pour se mettre en état de

Z 5

mislaires

François.

Ir. Mémoi- défense & demander du secours (a) re des Com-aux Gouverneurs des isles Angloises: ils tâchèrent de prolonger ce terme a-21 Fev. 1751. fin de se donner le temps d'assurer leur établissement; & pour cet effet, ils firent proposer par le sieur Cox, Préfident de la Barbade (b), au Chevalier de Feuquières, de suspendre les actes d'hostilité jusqu'à ce qu'on eût rendu compte de ce qui se passoit, aux deux Cours respectives en Europe, & qu'elles en eussent décidé à l'amiable. Le fieur Cox ajoûtoit qu'il ne falloit pas qu'un objet aussi peu important qu'une isle déserte & qui n'étoit d'aucune conséquence, interrompst la bonne intelligence qui régnoit si heureusement entre les deux Nations. Le Chevalier de Feuquières fit réponse (c) qu'il ne pouvoit écouter aucune proposition qu'on ne commençat par évacuer l'isle: & la supériorité des forces qu'il y fit passer de la Martinique, sous les ordres du Marquis de Champigny (d),

#### REUVES.

(a) Lettre du fieur Uring & autres. tom. I. IIde. partie. Pièces justif. No. LXXVII. pag. 241. No. LXXXIII, pag. 255.

(b) Lettre du fieur Cox. Pièces justifi. No.LXXIX,

pag. 245. (c) Lettre du sieur de Feuquières. 20m. I. IIde. partie. Pièces justif. No. LXXX, pag. 247.

(d) Ordres & relations Pièces justif. No. LXXXI. pag. 248. No. LXXXII. pag. 248. & No. LXXXIV. pag. 257.

DE SA emettant voie de

ele dijan engageren le délai c XX. Il fu tou'on la ieen l'état Mà la déc aux droit Ifut décl puvoit po

ale fieur rtour à 1 i que ce r mec auffi

Me de S

moître (

retent trai

PR Traité po mois. Pie III. 90g. 2 Lettre du MAngloife. TIXAL,

Intructio Il lide pi

ne permettant pas aux Anglois de ten- Ir. Mémoiter la voie de la résistance, il se fit un re des Comtraité le ra janvier 1723 (a), par lequel missaires ils s'engagèrent à évacuer Sainte-Lucie 11 Fev. 1751.

dans le délai de sept jours.

CXX. Il fut convenu aussi par ce traité qu'on laisseroit l'isle de Sainte-Lucie en l'état qu'elle étoit ci-devant, jusqu'à la décission des deux Couron-nes, aux droits & prétentions desquelles il fut déclaré qu'on ne vouloit ni ne pouvoit porter aucun préjudice par

le préfent traité.
Nonobstant ce venu, le sieur Uride retour à Antiaprès l'évacuatio qu'on y forma le éntreprise (b) su vrai que ce nouve Nonobstant ce qui venoit d'être convenu, le sieur Uring ne fut pas plustôt de retour à Antigoa, où il se retira après l'évacuation de Sainte-Lucie, qu'on y forma le projet d'une seconde entreprise (b) sur la même isle ; il est vrai que ce nouveau projet n'eut au-

cune fuite.

I Cu

1e mi

r évas

, for

El

2005 #

ija l

ièm, it **,**阿斯斯 (南部)

Le sieur Uring tourna alors ses vûes, & avec aussi peu de succès, du côté de l'isle de Saint-Vincent: il l'envoya reconnoître (c) par un Officier, sous

#### R E U V E

(a) Traité pour l'évacuation de Sainte-Lucie par les Anglois. Pièces justif. tom. Ir. IIde. partie. No. VILW. LXXXV. pag. 259.

(b) Lettre du fieur Benard, & extrait d'une relation Angloise. Pièces justif. tom. I IIde partie. No. LXXXVI, pag. 263. & No. LXXXVII. pag. 265.

(c) Instructions du fieur Uring. Pièces justifa cem. I. IIde partie. No. LXXXVIII. pag 266.

missaires François.

Ir Mémoi- prétexte d'y faire de l'eau & du bois. re des Com-Les habitans de cette isle déclarèrent à cet Officier qu'ils se defendroient 11 Fev. 1751. contre quiconque voudroit les envahir (a), & qu'au furplus ils reconnoissoient qu'ils étoient fous la protection de la France.

On a déjà pû observer qu'ils s'y étoient mis par le traité de 1660; & cette déclaration récente, faite aux Anglois même, est une nouvelle preuve que le droit de la France à cet é-

gard est incontestable.

CXXI. Depuis l'évacuation par les Anglois en exécution du traité de 1723, quelques particuliers de cette Nation s'y établirent à la faveur d'un article de ce traité, qui réservoit aux vaisseaux Anglois la liberté d'y aller faire de l'eau & du bois. Ils y firent des espèces de chantiers, & en même temps ils y établirent ouvertement un commerce en fraude (b) avec la Martinique & les autres isles Françoises.

Le Roi en fit porter des plaintes plufieurs fois à la cour d'Angleterre, il y eut différens Mémoires remis de part & d'autre sur cette matière; mais en attendant que l'on pût parvenir à une

## PREUVE

(a) Rapport de l'agent du fieur Uring. Pièces justif. tom. I. IIde partie. No. LXXXIX pag. 268. (b) Lettre de M. de Maurepas. Pièces justif. tom. I. IIde partie, No. XC. pag. 273.

DE SI Hon, on over l'ifle les Franç mur l'éva

XII. E mepas écri ar, le 3 ji , oue n'ay Ainte - Lu a ceffer le loglois fa novelques ei en ord

ordres a ane pou ufaire de sordres de Sain lete qu'u

menel just t depart Meterre erdont

PR Lettre de E partie. 18, IL 1

au & c décision, on proposa en 1730 de faireir. Mémoide évacuer l'isle, tant par les Anglois que re des Comone evacuer rince par les François, & les ordres respec-missaires par les François, tifs pour l'évacuation furent échangés 11 Fév. 1751.

otestio en 1731.

CXXII. En conséquence, M. de Maurepas écrivit au Marquis de Champigny, le 3 juillet de la même année (a), que n'ayant encore pû parvenir à une décision sur la propriété de l'isle frate de Sainte-Lucie, Sa Majesté, pour faire cesser le commerce ouvert que les Anglois faisoient dans cette isle & dans quelques autres, s'étoit déterminée à en ordonner l'évacuation, que le Roi d'Angleterre avoit donné de pareils ordres au fieur Worsley, & qu'il avoit été réglé que jusqu'à la décision elles ne pourroient être fréquentées par aucune des deux Nations, excepté pour faire de l'eau & du bois.

ces ordres fixent le dernier état de l'isse de Sainte-Lucie; mais ce n'a jamais été qu'un état provisionnel & conditionnel jusqu'à ce que la propriété en fût décidée.

TE!

Le départ du fieur Worsley pour l'Angleterre suspendit (b) les évacuations ordonnées, mais elles furent e-

xécu-

#### PREUVES.

(a) Lettre de M. de Maurepas. Pièces justif. tom, III I. Ilde. partie. No. XC. pag. 273.

juftif. tom. Ir. 11de. partie. No. XCI. pag. 275.

missaires François

Ir. Mémoi- xécutées (a) à Sainte-Lucie peu après re des Com- l'arrivée du Lord How, qui avoit succédé au fieur Worsley dans le gouver-11 Fev. 1751. nement général des isles Angloises de l'Amérique.

CXXIII. Ces mefures néanmoins ne purent empêcher la continuation du commerce en fraude qui se faisoit à Sainte-Lucie, & qui étoit ouvertement protégé par les vaisseaux de guerre garde-côtes Anglois: comme ils étoient fort supérieurs de toutes facons aux petits bâtimens des employés du Domaine du Roi, ils leur en impoferent au point que ces employes n'oferent même arrêter les bâteaux Francois (b) qui étoient en contravention.

CXXIV. Ce commerce, attrayant pour les fujets de part & d'autre, donna lieu à quelques uns d'entre eux de repasser dans l'isse de Sainte-Lucie, & les François s'y trouvant en plus grand nombre, il y en eut des plaintes portées par le Président de la Barbade, sur lesquelles le Marquis de

PREUVES.

(a) Lettres & ordres du Marquis de Champigny. Pièces justif. tom. 1 IIde partie. No. XCII. pag. 277. No. XCIV. pag. 281. & No. XCV. pag. 283. Il est à remarquer que le Lord How désavous des actes de possession qu'on prétendit avoir été faits par des Anglois à l'isle de Sainte-Lucie. Voyezune lettre du Lord How. No. XCIII. pag. 278.

(b) Lettre de M. de Maurepas. Pièces justif. tom,

1. IIde. partie. No. XCVI. pag. 284.

DESA les ordre mion de c e fieur Bin , demand amation re od il fe tro li des An XXV. On wires que

laglois av time d'y the cotes I mmerce ien 1740 tolas lings XVI. Le laglois, aling, p reciproqu ique de re meille, 008, & fa

> Lettre de N 145. 286. Lemes du mique. P CVIII. pag. 1 108. 290:

Champigny fit passer le sieur d'Esclieux Ir. Mémoià Sainte-Lucie pour y publier de nou-re des comveau les ordres du Roi concernant l'é-missaires

11 Fév. 1751;

vacuation de cette isle (a). Le fieur Bing, successeur du Lord

How, demanda de nouveau en 1740 l'évacuation réciproque de Sainte-Lu-cie, où il fe trouvoit encore des Fran-How, demanda de nouveau en 1740 çois & des Anglois.

ns le p Anglii

284

CXXV. On a pû observer ci-dessus qu'après qu'on étoit convenu de part & d'autres que cette isle ne seroit fréquentée par aucune des deux Nations, les Anglois avoient, non seulement continué d'y aller, mais que leurs Garde-côtes même y avoient protégé le commerce en fraude. Ce qui se passa en 1740 offre un évenement encore plus fingulier.

CXXVI. Le fieur Hawke, Capitaine Anglois, porteur de la lettre du sieur Bing, pour demander l'évacuation réciproque de Sainte - Lucie, avant que de remettre sa lettre s'arrêta dent à cette isle, y fit planter un pavillon Anglois, & faire une proclamation au ion du tambour (b). Il est vrai que

PREUVE

(a) Lettre de M. de Maurepas. Pièces justif. No. How XCVII. pag. 286.

alis (b) Lettres du Gouverneur & de l'Intendant de Martinique. Pièces justif. tom I. IIde. partie. Mo. XCVIII. pag. 287. No. XCIX. pag. 189. & No. C. pag. 290.

Tr. Mémoire des Commissaires François.

le sieur de Vieillecourt y sit sur le champ planter un pavillon blanc à côté de celui des Anglois, en leur dé. 11 Fév. 1751, clarant qu'il étoit plus en droit de le faire qu'eux.

Le Marquis de Champigny en porta des plaintes au fieur Bing, dont il ne put obtenir aucune satisfaction (a).

La guerre étant survenue peu après, Sa Majesté fit passer à Sainte - Lucie une garnison pour s'en conserver la possession & y soutenir les établisse.

mens de ses sujets.

CXXVII. A la fin de la guerre l'Angleterre a demandé de nouveau que le Roi fît évacuer. l'isle de Sainte. Lucie sur le fondement que, suivant l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle, les choses devoient être remises en Amérique en pareil & semblable état qu'elles étoient avant la guerre.

CXXVIII. Quoique le peu d'exactitude des Anglois à observer la convention faite précédemment pour qu'aucune des deux Nations ne fréquentât l'isle de Sainte-Lucie, & que l'entreprise formée par le Capitaine Hawke eussent pû fournir à la France de

REUVES.

(a) Lettres du Gouverneur & de l'Intendant de la Martinique & du sieur Bing, avec les pièces jointes à la lettre de ce dernier. Pièces justif. 10m. I. 11de. partie. No. XCIX, p. 289. No. C. p. 290. No. CI. p. 292 & No. CII. p. 293.

tes raifo malité pr ne avoit is mêmes . conseque tette neu in condef neau l'éva ide pouv ide la Gra t des Com imité des

DESA

sile, & te XXIX. II weft arri depuis qu' mere fois afité de le il cet éga IXX. II

> the & fide me la po lucie est les titres me prop MXI. ( tion a dé Fon s'ét

> menc mation es qui

de justes raisons pour soûtenir que la ir. Mémoineutralité provisionnelle de Sainte-re des Com-Lucie avoit été rompue par les An-missaires glois mêmes, & qu'ils ne pouvoient il Fev. 1751. par conséquent réclamer le bénéfice de cette neutralité, le Roi a néanmoins condescendu à en ordonner de nouveau l'évacuation pour un temps, afin de pouvoir faire connoître au Roi de la Grande - Bretagne, par la voie des Commissaires respectifs, la légitimité des droits de la France sur cette isle, & terminer enfin le différend

CXXIX. Il fuffiroit d'envisager tout ce qui est arrivé à l'occasion de cette ifle depuis qu'il a été convenu pour la première fois qu'elle feroit provisoirement évacuée, pour reconnoître la nécessité de lever l'indécision qui sub-fiste à cet égard.

CXXX. Il résulte de tout le détail simple & fidèle que l'on vient de faire, que la possession de l'isse de Sainisle depuis qu'il a été convenu pour la

que l'Angleterre a fuscité sur cet objet.

eale

n droi

CODE

re, que la possession de l'isse de Saintous les titres qui peuvent fonder une légitime propriété.

CXXXI. On ne craint point de dire qu'on a démontré jusqu'à l'évidence ce qu'on s'étoit proposé de prouver au commencement de ce Mémoire, à qui contient en même temps la récapitulation sommaire de toutes les preuves qui en résultent, savoir:

Tom. I. Que

Ir. Mémoi- Que les François se sont mis en posre des Com session de l'isse de Sainte-Lucie lorsmissires qu'elle n'étoit occupée par aucune naresponsables. L'Europe.

\* Ou plussée pendant plus de vingt ans \* contre les quatorzeans. Sauvages, soit de cette isle, soit des isles voisines, sans que les Anglois aient réclamé dans ces anciens temps

contre cette possession.

CXXXIII. Que loin de réclamer contre une possession universellement connue dans toute l'Amérique & non contestée, les Anglois ont fait en 1660 un traité avec les Gouverneurs François de Saint-Christophe & de la Guadeloupe, où ils ont invité généralement ceux de toutes les autres is les que les François possédoient en Amérique, parmi lesquelles se trouvoient celles de la Martinique & de Sainte-Lucie, appartenant au même propriétaire, qui est intervenu dans ce traité.

CXXXIV. Que dans le même temps ils ont eux-mêmes en recours aux François pour se procurer la paix avec les Naturels du pays, & que la conclusion de cette paix, commune aux Anglois, aux François & aux Caraïbes, a été notifiée à Sainte-Lucie par une lettre de M. Houel, qui en

avoit été le médiateur.

CXXXV. Que les François de leur

nont por cette ifle invalions averneurs alle avoit a reconnual propri

DES

the au pointe de place de place de proportions, caratte proportions de proportions de proportions de faite

maqui o maqui o maqui o ma ette a ette a me par le donno maque

a le pa mettre a malir d mablir d mane tou mane tou MXVI

the peny ention f

côté n'ont point discontinué d'occu- 11. Membiper cette isle; qu'ils y ont eu, avant re des comles invasions des Anglois, une suite de François. Gouverneurs & de Commandans , 11 Fev. 1751; qu'elle avoit des propriétaires particuliers reconnus par des actes publics; que la propriété en étoit établie & avouée au point que cette isle a été la matière de plusieurs contrats de vente & d'achat, ce qui, parmi toutes les Nations, caractérise singulièrement le

droit de propriété.

Diameter Comment

Lui

alte

N Bill

\* com le, in les la

ocia.

de e nivella nerva s on

s Gon intopes int mus es les a posess posess artines

tenent intent

day

CXXXVI. Qu'enfin la première invalion faite par quelques Anglois en 1664 pour s'en emparer, a été entreprile contre toutes les règles & toutes les loix qui ont lieu entre les Nations; qu'elle a été faite en pleine paix; que même elle a été publiquement désavouée par le Gouverneur général des Anglois, & qu'enfin elle a été fuivie de l'abandonnement le plus caractérise, puisque les Anglois, obligés de quitter le pays après avoir offert de le remettre aux François & s'en être dédits, l'ont enfin abandonnée pour al-

ler s'établir dans d'autres isles voisines. Que toutes les invasions postérieures ontété également faites en pleine paix & contre toutes les loix des Nations.

a Salt House CXXXVII. Que les Anglois en un mot ne peuvent y former la moindre prétention fondée, & que la France n'ayant jamais renoncé à une possesfion.

Aa 2

Ir. Memoire des Commiffaires

fion si bien établie, on ne peut se dispenser, avec raison, de reconnoître que l'isle de Sainte-Lucie lui appar-11 Fev. 1751, tient, & elle ne peut légitimement lui être contestée.

CXXXVIII. Tout ce qui a été allégué pour soûtenir les prétentions de l'Angleterre depuis que, pour la première fois, cette contestation s'est élevée entre les deux Nations, se réduit à des entreprises passagères de quelques particuliers, faites en pleine paix, fans titre, fans commission authentique, contre toutes les règles. contre la teneur de tous les traités, telles qu'elles ne peuvent jamais pro. duire un titre de propriété.

CXXXIX. En conféquence, le Roi a déclaré constamment, & déclare encore, qu'il n'a jamais entendu porter le moindre préjudice à son droit en se prêtant à l'évacuation provisionnelle de Sainte-Lucie; & Sa Majesté, en nommant des Commissaires pour en discuter la propriété, n'a eu d'autre objet que celui de mieux faire connoitre à l'Angleterre la droiture de ses intentions, la justice de ses droits, &le desir sincère de cultiver & d'entretenir l'union & la bonne intelligence entre les deux Couronnes & les deux Nations.

A Paris, le onze février mil sept cent cinquante-un. Signé LA GALIS-

SONNIERE, DE SILHOUETTE. Will still the state of the

ME-

山野為

Majesté le me. En re illures de 8, au sujet

Du

WRV AT 本 e Mém te des Commi to-Lucie, (\* Mis Angloi b discussi umini-ci, at reliques of bablé que

ique ces re ti de détru the ceffent 4 24. M to pag. In

veroir fe



# MEMOIRES

## L'ISLE DE SAINTE-LUCIE.

MEMOIRE des Commissaires de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne. En réponse au Mémoire des Commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne, au sujet de l'isse de Sainte-Lucie.

Du 15. Novembre 1751.



our latin ons, affage es er les relations le

ience Li dea

n dri

Mile Miles

faire faire oinne es droi & d'en lligent deur l

Es soussignés Commissai- qui divisent res du Roi de la Grande-ce Mémoire Bretagne, avant considé- en paragraré le Mémoire des Com. phes, ont été missaires de Sa Majesté les Commis-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. pour la com-Dans le Mémoire qui a pour titre : Second Me modité des moire des Commissaires du Roi, concernant l'ise de citations. Sainte-Lucie, (\*) & qui a été remis à Mrs. les Commissaires Anglois le 4 octobre 1754, on est entré dans la discussion de tout ce qu'il y a d'essentiel dans celui-ci, auquel il paroissoit suffisant d'oppoier quelques observations sommaires; mais elles ont semblé quelquefois si importantes qu'on a cru ne pouvoir se dispenser de les étendre; & on elpère que ces remarques jointes au Mémoire, acheveront de détruire les préjugés que les auteurs An-

\* Ce 2d. Mémoire suit ci-après au tome I. 2ae, partie pag. I. A 2 3

glois ne cessent de répandre.

ajoûtés par très-Saires du Roi.

Mémoire des très Chrétienne, daté du 11 février Commissaires Anglois, 1751, (N.S.) & tendant à vérisier le res Anglois, prétendu droit de la Couronne de France fur l'isle de Sainte Lucie, les Commissaires de Sa Majesté vont procéder à l'établissement démonstrais du droit réel de la Couronne de la Grande-Bretagne sur ladite isle Sain-

II. Ils observeront, dans ce Mémoire \*, la méthode la plus propre à jetter de la clarté sur l'assertion générale; ils n'avanceront que des faits authentiques; ils ne conclurront rien d'aucuns de ces faits que par des conséquences justes; ils les rapporteront dans l'ordre & de la manière qu'ils sont avenus.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. - \* C'eft par l'examen & la comparaison des Mémoires & des titres produits de part & d'autre, qu'on doit décider de l'authenticité de ces faits & de la justeffe des conséquences que Mrs. les Commissaires Anglois en ont tirées Les Commissaires du Roi croient pouvoir se flatter qu'on ne les soupconnera pas d'avoir voulu éviter les éclaireis femens dans la methode qu'ils ont suivie. Ils le flattent auffi de s'être exactement conformés aux principes de conciliation & de modération qui règlent les démarches des deux Cours dans cette affaire. Ils sont même persuadés que les Commissaires Anglois n'ont pas eu intention de se carter de ces principes malgré quelques expresions peu mesurées qui se rrouvent dans leur Memoire, & qu'il faut attribuer, comme Mrs. les Commissaites Anglois l'ont dit eux-mêmes, a la différence des langues, ou au peu d'ex aince du Traducteur que ces Messieurs ont employe.

dat un classification classification classification classification de l'all le rapportenteror impres & la rapportenteror in traiter apportenteror in traiter apportenteror

DE

I. Is ob

in traiter in portent in the life in the l'iffe ares qui i adjection radité d'aront à mus d'un insis d'un insi

males Confetier in a letter dan inter dan inte

in d'é
(comm
int, e:

III. Ils observeront la même justefle Mémoire des dans l'usage qu'ils en feront, en intro- Commillaires Anglois. duifant un chacun de ces faits (com- 15 Novembe me autant de moyens d'averer le droit de la Grande-Bretagne) fous telle division de l'affertion générale à laquelle il se rapporte methodiquement; & ils réfuteront les divers articles du Mémoire François (tant à l'égard des autorités & des faits allégués, que des conséquences qu'on en tire ) à mesure qu'on traitera des chefs auxquels its

fe rapportent.

加加

ntons

ertico p e des fi

aciumo

epuk

| 位四 enous l

es que la

es 150

Butta

1 的程序 is military

DEST COM

在職

III Cons

CLES

gre par

如料料

11 000

祖國

政領域

IV. En faveur de cette méthode, le titre de la Grande-Bretagne à l'égard de l'isle de Sainte-Lucie, avec les preuves qui fervent à le démontrer, & les objections contre l'établissement & la validité du titre François, se présenteront à la fois, & pourront être aperçûs d'un même coup d'œil, pour vu que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne veuillent bien y apporter à leur tour cette même modération, ce défintéressement & cet esprit d'équité qu'ils ont cru pouvoir recommander dans leur Mémoire aux Commissaires de Sa Majesté Britannique; quoique ceux - ci eussent déjà la fatisfaction d'être parfaitement convaincus (comme ils le font encore) qu'en agissant, en vertu de ces memes principes, au maintien d'un pareil tempérament, ils ont le bonheur d'exécuter les

Mémoire des les ordres de leur maître, & de répon-Commissai dre à ses intentions: Sa Majesté (aussi res Anglois, éloignée de vouloir empiéter en rien fur les droits de la France, que résolue de maintenir les siens ) n'ayant été portée à cette discussion que par des motifs de justice & de bonne amitié. dans la ferme perfuasion que dans tous les cas où deux Couronnes en paix & en alliance, ont des prétentions contraires sur un même E'tat ou sur un même territoire, il n'y a rien de plus fûr, pour la conservation de cette paix, & pour perpétuer une alliance qu'on suppose desirée d'une part comme elle l'est de l'autre, que de soimettre pareilles prétentions à l'épreu-

V. Avant que d'entrer en matière fur le sujet unique de ce Mémoire, nous nous croyons indispensablement obligés de prendre une connoissance exclusive d'un article glissé dans le Mémoire des Commissaires de Sa Majesé très-Chrétienne, où l'on suppose affirmativement que la propriété des illes de Saint-Vincent & de la Dominique auroit été afsurée par les deux Nations respectives, aux Indiens natifs des Caraïbes, & cela, sous une protection de la France.

ve d'une discussion volontaire, & tel-

lement dégagée de passion, de prévention, & de toute réserve péremptoi-

re, qu'il en puisse résulter une déci-

en état ma fois ou mannent ade Breta II. Les g is dans literales

DE SA

Ceci es

Commissair

at conver

identales
identa

WRY AT

"Le droit de m, est prot a Commissieur se sufficil us contrair un ne doit la priori in ont cer unge de l'Am

mire du 4

cons les

VI. Ceci est un prétendu fait dont Mémoire des les Commissaires de Sa Majesté ne sau- Commissairoient convenir du tout, puisqu'ils res Anglois. sont en état de prouver, toutes & quantes fois qu'il sera question d'en traiter \*, que le droit de propriété & de souveraineté à l'égard de ces isles, appartiennent à la couronne de la

Grande-Bretagne.

ete

ue m

men

ie da

s ean

Min

tool

rien b

on de

med

ne par

que à

008 411

ntaire, no, de p e pero lter us

ce Me spenial connumber of the day of the Sala priete a la Dou

dear!

s natific

VII. Les grands progrès des Espagnols dans la découverte des Indes occidentales au XVI. siécle, & les grandes richesses qu'ils en rapporterent, ayant animé d'autres Nations à tenter fortune dans la même carrière, il n'y en eut aucune qui devançat la nation Angloife dans cette tentative (a). Parmi plusieurs autres sujets d'An-

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Le droit des Caraïbes sous la protection de la France, est prouvé, tant dans le premier Mémoite des Commissaires du Roi, du 11 février 1751, que dans leur second Mémoire qui est du 4 octob. 1754. Suffit-il pour le détruire de promettre des preuves contraires? Jusqu'à ce qu'on les produise, ce droit ne doit-il pas toujours passer pour constant.

(a) La priorité de la découverte des différentes parties de l'Amérique est absolument indifférente pour la question dont il s'agit. Les Commissaires du Roi ont cependant prouvé que les François ont l'avantage de cette priorité sur les Anglois, tant dans l'Amérique septentrionale, que dans les isles Caraibes. On trouvera ces preuves, tant dans leur Mémoire du 4 Octobre 1751 concernant l'Acadie, que dans les deux Mémoires concernant Sainte-Lucie.

Aa 5

Commissaires Anglois. 15 Novemb. 1751.

Mémoire des gleterre, le Comte de Cumberland équipa trois vaisseaux qui, ayant fait voile vers les Antilles, firent la découverte de l'isse de Sainte-Lucie en 1593 (a). En 1605 le Chevalier Olinh Leagh ayant embarqué avec lui un certain nombre de gens pour les Indes occidentales où son frere avoit érigé une Colonie, il en débarqua soixantesix dans ladite isle de Sainte-Lucie. où plusieurs Anglois se transportèrent en 1606 pour s'y établir en vertu de cette possession (b).

VIII.

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) L'isse de Sainte-Lucie n'a point été découverte en 1593 par le comte de Cumberland. Qui est-ce qui pent ignorer qu'elle l'avoit été cent ans auparavant, en 1493, par Christophe Colomb, à qui seul appartient la gloire de la découverte de toutes les Antilles? Christophe Colomb y fit de

l'eau en 1502.

(b) Lorsque le chevalier Oliph Leagh degrada une partie de fon équipage à Sainte-Lucie en 1605, parce qu'il n'avoit point affez de vivres pour regagner l'Angleterre, ces dégrades y trouverent des Sauvages qui parloient espagnol & françois, mais nul qui entendit l'anglois. Ils ne reffèrent que trente-cinq jours en cette isle. Dans ce court intervalle, ils furent reduits, de foixante-fept, à dix-neuf qui se sauverent dans la nuit, les quarante huit autres ayant été tués par les Sauvages, Croira-t-on qu'un tel desaftre ait pu engager d'autres Anglois à tenter la même fortune en 1606? Auffi les Commissaires Anglois: n'en ont put fournir d'autres preuves que la rélation du Chevalier Oliph Leagh. C'est dans cette relation même que les Commissaires du Roi ont pris ce qu'ils melgent de dire de son aventure, & il n'en résulte

II. Le C ou prit te le mê mariva, lea Sainte 8 (8) 23 7 J. En 16 ha Con

DESI

les dites MAVATI me chole f

matentes

a mpius , c mouent q 145 de 16 a dicore q mes folide is ou recon Alenvoi d

in delignat wanteurs. a moduit and pa on parlera the plus vienté da to do Ro

Les Com 12 ommun in montre a ne peut telle con & des r mais mais

VIII. Le Chevalier Thomas War- Mémoire des ner qui prit possession de Saint-Chris-Commissitophe le même jour que M. d'Enam- 15 Novembs buc y arriva, envoya une colonie Angloise à Sainte-Lucie en 1626, & nomma le Major Judge Gouverneur de l'isle (a).

i, to

nte-la nevale

2781

pour h

rotala Same trans

ir cor

engia

'a pas

e Cunic

l'auto hribanti de la ta

he Cali

)liph la Same in ea de m

odes our lie neus de inter

m bin

**斯斯** 

De Mari

Separate Separate

176 ET

prisal e, kill

IX. En 1627 le Roi Charles Ier. accorda au Comte de Carlifle, par Lettres patentes datées du 2 juin, toutes les isles dites Caraïbes ou Antilles (b); lef-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. pas autre chose sur le fait en question.

Au surplus, quand les Commissaires Anglois rapporteroient quelques preuves des prétendues peuplades de 1605 & 1606, n'auroient ils pas à prouver encore qu'elles auroient été suivies d'établiffemens solides, & qu'elles auroient été faites,

avouces ou reconnues par autorité publique? (a) L'envoi du Major Judge & d'une colonie à Sainte-Lucie en 1626, est appuye sur un extrait des minutes des Barbades : extrait sans date, même sans désignation de la pièce d'où il a été tiré, & qui d'ailleurs ne peut pas se concilier avec une enquête produite par les Commissaires Anglois, qui fait aussi partie des minutes des Barbades, & dont on parlera dans une autre observation. Ce fait est de plus particulièrement discuté & pleines ment réfuté dans le second Mémoite des Commissaires du Roi, art. IX, resultat de l'enquête de

(b) Les Commissaires du Roi ont demandé en vain la communication de ces lettres, en leur entier: les Commissaires Anglois ont jugé à propos de n'en montrer qu'un extrait. On sent cependant qu'on ne peut juger de la validité & de l'étendue d'une telle concession que sur l'examen des conditions & des restrictions dont elle peut avoir ére chargée; mais cette réflexion, plufieurs fois rei-

res Anglois. 175 I.

Mémoire des lesdites Lettres patentes contiennent Commissai- le narré suivant. ,, Comme notre Novemb., bien aimé & fidéle cousin & Con-" feiller James Lore Hay, Baron de , Sawley , Vicomte de Doncaster & , Comte de Carlisse, ayant un soin

, louable & fervent pour accroître la , Religion chrétienne, & pour éten-, dre les territoires de notre Gouver-, nement dans certains pays fitués , vers la région septentrionale du

, monde, laquelle région ou isles , font ci-après décrites, lesquelles é-

, toient ci-devant inconnues, & en , partie possédées par certains hom-

mes barbares n'ayant point connois-, fance de la Puissance divine, ap-

pellées communément les isles Ca-, raïbes, contenant entr'autres les

, isles suivantes; savoir, Saint-Christophe, la Grenade, Saint-Vincent,

, Sainte-Lucie, la Barbadoes, Mit-

talanea, la Dominica, Marie-Ga-, lante, Dessuda, Todosantes, la

, Guadaloupe, Antigoa, Monferrat, , Redendo, la Barbudo, Nevis, Sta-

,, tia, Saint-Bartolomée, Saint-Mar-, tin, l'Anguilla, Sombrera & Ene-

, gada, OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. rérée aux Commissaires Anglois, n'a pas été capable de les engager à donner la communication demandée: n'est-on pas en droit d'en conclurre qu'elle contient des clauses peu favorables à leuts

prétentions !

DES. 曲, & 1) aupara mens, & Il conf

Plantatio continua is d'Ang 1638 8 1 On voi nt de Ca

10 vague

les décou miété pul stat l'hons welle ch nd Anglois. Memoire d

Lis Com E preuves Laguine 6 aint men as a Sain B mites 1 Et, pour

na qui co

m ils fure welle fe e l'étoit muent. j, gada, & autres isles découvertes Mémoire des j, (a) auparavant à ses grands frais & Commissain, dépens, & portées au point d'être res Anglois, j, une vaste & copieuse Colonie d'An-15 November glois (b)

e Don , glois (b).

LODDE .

ayantı

our acc

, de pu

notte

ins pa otentin région es , lea connue

r cent

nce di

ent la

t entri

oir, &

Barbata ica, M Todot X. Il conste, par les registres du Bureau commissorial du Commerce & des Plantations, qu'en conséquence de cette concession, le Comte de Carlisle continua d'envoyer diverses Colonies d'Anglois à Sainte-Lucie en 1635, 1638 & 1640 (c).

XI. On voit évidemment par le narré des Lettres patentes accordées au Comte de Carlifle (fort différent des termes vagues, généraux & indéter-

mi-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ces découvertes ne sont pas plus dûes aucomte de Carlisse, qu'au comte de Cumberland.

La notoriété publique & tous les monumens en conservent l'honneur à Christophe Colomb & aux

Espagnols.

(b) Quelle chimère que cette vaste & copieuse colonie d'Anglois! Voyez le P. du Tertre, & le second Mémoire des Commissaires du Roi, art. II. où tout ce qui concerne ces isles, est traité en dé-

(c) Les Commissaires Anglois n'ont rapporté d'autres preuves de ces prétendus envois de colonies, qu'une enquête faite à la Barbade en 1688. Il y est fait mention en esse d'Anglois à Sainte-Lucie en 1639. Mais cet envoi cut des suites bien funestes pour les Anglois qui ne firent, pour ainsi dire, que paroitre en cette ile, où ils furent massacrés par les Caraïbes; en site, où ils furent massacrés par les Caraïbes; en site, où ils furent massacrés par les Caraïbes; en qu'elle l'étoit encore en 1650 quand les François s'y établirent,

11 Novemb. 1751.

Mémoire des minés de la commission du Cardinal Commissaie de Richelieu à M. d'E'nambuc) que res Angiois. non seulement les Anglois eurent bonne connoissance de Sainte-Lucie & des autres isles Caraïbes, mais qu'ils en avoient actuellement pris possession long - temps avant la date de ces memes Lettres patentes; & il étoit éga-Jement manifeste, par la teneur d'une commission du Lord Carlisse au Chevalier Thomas Warner (a), qu'il a-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Les Commissaires du Roi ont encore inutilement demandé la communication de la commission entière donnée par le comte de Catlille au chevalier Warner en 1629.

On n'entend pas comment elle a pû autoriler Warner à prendre possession de toutes les Antilles des le temps du roi Jacques Ier. décede au mois de mars 1625; puisque le comte de Carlifle n'aeu ce pouvoir lui-même que par les Lettres du Roi Charles Ier. qui font du 2 juin 1627.

On sait encore moins comment accorder cette prétendue prise de possession avec l'histoire de ce qui s'est passe à Saint-Christophe au premier établissement qu'y ont fair conjointement les Fran-çois & les Anglois, & dont le projet ne sur arrêté entre les sieurs d'Enambuc & Warner qu'après leur victoire sur les Caraibes. Or ils partirent presque en même temps de Saint-Christophe, pour aller travailler chacun à la cour de leur Prince, à l'établissement de quelque compagnie qui pat sournir à la dépense de leur entreprise. Ils revintent aussi presque en même temps, c'est-à-dire, peu de jours avant le 13 mai 1627. Dans quel temps faut il donc placer ces prétendues prifes de possession? N'est-on pas en droit d'en juger, comme de la vafte & copieuse colonie d'Anglois, qui suivant les Lettres du comte de Carlisse occupoit les Antilles

DESAT unis posse ommees, ni décéda Les hil Tertre & le warer que inpretendre met l'ann es écrivair ale paffa c me tres-Mion de 1 n & fe dé a part de

MERYATIC by! fur-tout mone mentio Wamer, limins, on atnal de Ric tatte lesqu mois vagues mmmoit pr unales free

te, dans les

The Saintelagious l'occ arde l'aband 12 1640, V mines du an dans le laboat, par las contre les d a rejettet let le com Memoire de office 175

voit pris possession de toutes les isles mémoire des sus-nommées, dès le règne de Jacques Commissai res Anglois.

Let. qui décéda le 27 mars 1625. XII. Les historiens François, le P. 15 Novembs

rish

Off it tion is

du Tertre & le P. Labbat s'accordent à déclarer que les François n'eurent rien à prétendre sur l'isle de Sainte-Lu-cie avant l'année 1640; & le premier de ces écrivains, dans sa relation de eequi se passa dans la relation de prouve très-circonstanciellement la possession de la Grande-Bretagne en 1630, & se déclare contre tout droit de la part de la couronne d de la part de la couronne de France fur

me OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. en 1625? fur-tout si l'on considère qu'il n'en est fait aucune mention dans le traité entre d'Enambuc & Warner:

1, 000 Au surplus, on ne peut pas dire que les Lettres du cardinal de Richelieu qui désignoient les latitudes entre lesquelles s'étendoit la concession, fusient plus vagues que celles du roi d'Angleterre qui y nommoit presque toutes les Antilles, dont aucune ne lui appartenoit encore: & l'on trouve des exemples fréquens de ces désignations, par

latitude, dans les chartes Angloises.

projete \* L'isle Sainte-Lucie a été vacante jusqu'en 1639. Les Anglois l'occupèrent alors; mais ils furent obligés de l'abandonner environ dix - huir mois après en 1640. Voilà ce qui a été avancé par les Commissaires du Roi, & l'on ne trouvera rien de contraire dans le Pére du Tertre. On ne cite point le P. Labbat, parce qu'il se contredit, & que les Anglois contre lefquels ils est trop partial, seroient fondés à rejetter son autorité. On peut consulter à ce sujet le commencement de l'article IV. du second Mémoire des Commissaires du Roi, qui est 88 4 octobre 1754.

Mémoire des sur cette isle, qu'on voudroit fonder Commissi- sur quoi que ce soit d'antérieur à l'aires Anglois.

1751. Anglois, après le massacre qu'ils y subirent en 1640.

XIII. Ayant ainsi établi les faits sur lesquels s'appuye cette partie du droit de la Grande - Bretagne, qui résulte d'une priorité de découverte \* & d'établissement, il ne sera pas mal à propos & conforme à notre plan, de s'y arrêter un peu, pour les comparer avec ce que les Commissaires de Sa Maiesté très-Chrétienne ont présouré en faveur de leur prétention sur un pareil fondement, & pour montrer sur quelles autorités ces faits sont allégués, & de quelle manière complète la vérité en a été constatée par les meilleurs témoignages qu'on peut desirer dans des cas de cette nature.

XIV. Il paroîtra par-là combien ces faits font éloignés d'être les inventions de quelques auteurs qui n'auroient écrit que par des motifs intéresses, ou uniquement pour gratifier une cabale ou une cause présente: & combien les auteurs dont on les a tirés, devoient être distingués de cette

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Il est aisé de juger par les observations précédentes, du sondement de cette prétendue priorité, qui d'ailleurs est, comme on l'a déjà dit, indisserente pour la décision de la question.

DE d'écrelente es cara moins

d'écriv intout afur ce mit app ine de

images dires de c. IV. Le ate-Lu and en

m Lea mation: Million mappe reonfi

fut :

wes.

Les la des m, qui me raid

batatio k con

elasse d'écrivains Anglois, dont on Mémoire des représente, dans leur Mémoire, les Commissa, divers caractères, qui au reste ne sont res Anglois, pas moins applicables à un grand nombre d'écrivains de toutes les Nations, & sur tout à plusieurs François qui ont écrit sur ces matières; mais qu'on ne fauroit appliquer, avec la moindre ombre de justice ou de vérité, à aucun de ceux dont les œuvres ou les témoignages ont été cités par les Commissaires de Sa Majesté, durant le

cours de ces diseussions (a) 110

State of

TE!

齿

pour production guest

XV. Le voyage & la déconverte de Sainte-Lucie par le Comte de Cumberland en 1593; le débatquement de foixante-fix Anglois que le Chevalier Oliph Leagh y fit en 1605; & les plantations faites en faveur de cette possession en 1606, font autant de faits rapportés par Purchass, dont le livre consiste dans une collection de voyages, la pluspartécrits par les personnes mêmes qui les firent; & lequel livre fut actuellement publié dans le temps

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Les Commissaires du Roi conviennent qu'il y a des aureurs de leur Nation, comme le P. Labbat, qui peuvent mériter ces censures; & c'est par cette raison qu'ils n'en ont fait aucun usage, Mais on aura occasion de reconnoître plus d'une sois combien les extraits des registres du bureau des Plantations sont insidéles dans la narration des faits, & combien peu de soi ils méritent.

Tom. I. Bb

Mémoire des temps que ces plantations venoient Commissaire d'être faites, & avant le premier des res Anglois. établissemens François dans quelqu'u1751. nes des Antilles, mentionné par le P.
du Tertre (a).

AVI. Les Lettres patentes du Lord Carlisse, & sa commission au Chevalier Thomas Warner, servent ellesmêmes à prouver les faits qui en sont résultés; & les plantations qui sont dites avoir été faites à Sainte-Lucie, en conséquence des susdites Lettres patentes, en 1637, 1638 & 1640, sont toutes authentiquement affirmées en deux manières; premièrement par les dépositions de témoins oculaires faites fous serment devant des Commissires établis par le Roi Jacques II dans l'andre

ilecci infei

tegue teille XVI

(URI

30 C

₩, €

阿克

明明

ami

印加

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est par la relation même de Purchas, que les Commissaires du Roi ont produire en entier, qu'ils prouvent que ce prétendu établissement de Sainte-Lucie en 1605 n'a point existé; parce que en rêst point établir un pays, que d'y rester tente-cinq jours & de l'abandonner.

Cette même relation fait encore connoitte, d'un côté, qu'il n'est pas à croire qu'il ait été en 1606 à Sainte-Lucie des Anglois, pour y joindre ou remplacer ceux qui y avoient été si mal accuellis; & prouve d'un autre qu'il avoit été des François à Sainte-Lucie ou dans les isles voisines avant le chevalier Oliph Leagh.

Mais au reste, lorsque le recueil de Purchass a été publié, il n'y avoit aucun établissement, François, ni Anglois dans les Antilles, quoique les deux Nations y eussent fait des voyages.

hee 1683, pour enquérir & faire rap- Mémoire des port de son droit sur les isles Caraï-Commissaibes; autant que relatif à cette affaire, les Anglois. & secondement par les registres du Confeil ou Bureau commissorial du Commerce & des Plantations; où & où uniquement des faits de cette nature pouvoient être dûement enregistrés en leur temps, & préservés de tout doute sur leur réalité, & d'où par conséquent, ils sont présentement cités & allégués comme des autorités de la meilleure espèce \*

XVII. Si les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne eussent suivi dans leur Mémoire l'opinion & l'autorité du P. du Tertre, où il dit expressément que la première possession prise par les François d'aucune des isles Caraïbes, fut en 1627 (a) que leur

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Pourquoi donc citer si souvent ces lettres & tette commission, & ne les produite que par extrait, quand les Commissaires du Roi les demandent en entier!

Quant à l'enquête de 1688, il en résulte biert precisement, comme on l'a déjà observé, que l'envoi que les Anglois firent à Sainte - Lucie en 1639, est la première de toutes leurs entrepules

pour s'y établir.

100

renie

S Qui

né pa

tes à

140

TYEEL

qui a qui fa te-Lan Lette Lette Lette Lette Culais affirme culais s II da

TO SE e de Pari module s 1 emile

erik |

que d'a

in all

15, 100

let fin

2000 651

山山

mel de

u tal

ANIB

湖門

Lorsque les Commissaires du Roi ont demande la communication de ces registres du bureau des Plantations, les Commissaires Anglois ont renvoyé à cette enquête de 1688. C'est multiplier les dénominations, sans multiplier les preuves.

(a) Les Commissaires du Roi ont suivi l'autori-

té du P. du Tertre, suivant lequel.

i. Les Bb 2

le dro

173

Dict

BO

姐

Mémoire des plus ancien droit sur Sainte-Lucie Commissisce anglois.

Anglois y furent établis en 1639, il n'y auroit eu aucune nécessité pour nous d'insister sur cette question de priorité de découverte & de plantation, & d'autant moins que le même P. du Tertre fonde le prétendu droit de sa nation sur une possession acquise en faveur d'un prétendu abandonne-

XVIII. Mais les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne, qui adoptent si volontiers les relations de cet écrivain en d'autres occasions, disserent de son opinion en celle-ci, en s'efforçant de fonder une prétention

ment de la part de la Grande-Bre-

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. 1. Les François & les Anglois arrivèrent en mê-

me temps à Saint-Christophe en 1625.

2. Cette isse a été le premier établissement des deux Nations dans les Antilles, savoir, des François par le seur d'E'nambuc en vertu des Lettres parentes obtenues en 1626, & des Anglois par Thomas Warner en vertu des Lettres du Comte de Carlisse accordées en 1627.

Voilà en effet l'origine vraie & l'époque incontestable des premiers établissemens François & An-

glois dans les isles Caraïbes.

(a) Les Commissaires du Roi ont aussi suivi le P. du Tertre sur l'époque particulière de l'établissement des François à Sainte-Lucie, non en 1640, comme Mrs les Commissaires Anglois le lui attribuent ici par erreur, mais en 1650, dix ans après l'abandon des Anglois, qui n'y avoient partiquienviron dix-huit mois.

de droit antérieur à celui qu'il prétend Mémoire des indiquer: pour cet effet ils ont re- Commissacours aux paroles vagues & vaines de 15 Novemb. la commission du Cardinal de Richelieu à Mrs. d'E'nambuc & Rossey: ils datent leur possession de ce temps-là, & y attachent le commencement ou l'origine de leur prétendu titre \*.

Nous

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* C'est pour prouver que long-temps avant l'année 1626, date de la commission du sieur d'E'nambuc, il fréquentoit les isles de l'Amérique, que les Commissaires du Roi ont employé cette commission, qui effectivement fournit cette preu-

On a déjà dit aussi que Purchass prouve ces voyages anciens des François, en rapportant qu'en 1605 il y avoit à Sainte - Lucie des Sauvages qui parloient François, & nul qui entendît l'Anglois; mais en quoi consistent donc ces preuves si incontestables alléguées par Mrs. les Commissaires An-

effice paedion de pla tenda i tenda i

million tions fions, celle-t e press

aiffaire amires 1615. établés favoir, a verta és

des Am

1404

s im

ont toll

cie, and

Anglos

1650, 1 n'y pro

10. Dans deux voyages, l'un du Comte de Cum. berland, & l'autre d'Oliph Leagh? mais la relation de ces voyages prouve incontestablement le contraire de ce que prétendent les Commissaires de Sa Majesté Britannique, puisqu'il en résulte qu'il ne fut fait alors aucun établissement Anglois aux

iles de l'Amérique.

2º. Dans la commission du Comte de Carlisle? mais quoi de plus fabuleux que l'énoncé de cette commission, & de plus vague que ses dispositions? L'Angleterre y accorde au comte de Carlifle la Martinique, la Guadeloupe & plusieurs autres isles, qui certainement n'ont jamais été possédées que par les François. Pourquoi cette commission auroit-elle plus d'effet que celle du Cardinal de Richelieu, qui l'a précédée de quelques mois, & qui concedoit la Barbade au sieur d'E'nambuc.

3°. Dails la commission de Warner? on n'en B 9 3

BEI

血e,

i de

afi an

MOD

iqu

Mémoire des Commissires Anglois. 15 Novemb.

Nous ne pouvons cependant nous dispenser d'espérer & de croire que lorsque les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne réexamineront. fans prévention, l'occasion, les paroles & les circonftances de ladite commission, ils se trouveront induits à se départir d'une interprétation si forcée, si inouie & si dénuée de vrai-semblance, que celle du sens & du but de cette même commission, & qu'ils ne voudront plus user d'un indice si récusable par lui - même, pour contester l'évidence d'une priorité d'établissement & d'une possession telle que nous venons de la déduire d'une longue suite de faits

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

peut rien dire, puisque Mrs. les Commissires Anglois n'en ont cité que trois lignes. Mais l'acte de partage fait par Warner même avec les Francois de l'isse Saint - Christophe, détruit le roman que l'on voudroit élever sur les prétendues prises de possession de cet Anglois.

4°. Dans un extrait du bureau des Plantations? mais quelle foi peut mériter un tel extrait qui eft, comme on l'a déjà observé, sans date, sans aucune indication de la pièce où il a été pris, & qui paroît n'être qu'une copie d'un paragraphe d'un Mémoire fait par les Commissaires Anglois en 1655 ? Une telle production peut-elle être donacée pour authentique ?

Enfin, dans l'enquête de 1683, preuve par elle-même insuffisante & récusable, s'il y en ent jamais, & dont cependant l'examen & la discussion font disparoître les inductions que les Commisfaires de Sa Majesté Britannique en ont prétendu

girer, & en établiffent de contraires.

faits authentiques & d'actes de gou-Mémoire des vernement, succédés de temps à au Commissatres d'une manière si naturelle & si unit res Anglois forme, qu'on n'en sauroit guères fours nir de semblables en matière d'une date si ancienne; aussi est-ce la démonstration la plus propre & la plus irrécus fable d'un droit tel que celui dont nous nous enquèrons, lorsqu'on peut l'authentiquer par des citations de la nature des nôtres.

XIX. La commission Françoise à Mrs. d'E'nambuc & Rossey en 1627 \*, n'est pas une commission pour l'isse de

nelle d'un côté, qu'au

Sainte-Lucie.

, lesp adites adites adites adites adites

iks

fired telter oliffen

DOWN

gue fü

ei iz

es Com gues. Hi ne speci

détroit l prétende

do in the last

in the second

ない

の時間

pen d'al

9251

西門

in.

Elle n'en fait aucune mention, & n'implique de la part de la France, ni une découverte faite, ni une possession actuelle de cette isle; elle ne tend uniquement qu'à conférer le pouvoir de prendre possession de Saint-Christophe & de la Barbade nommément.

XX. Il est même très-probable, vii la manière dont on y spécifie les isses qui pour lors furent connues aux Fran-

çois

OBSERVATIONS des Commissaires du Rois

\* La commission de M. d'Enambuc est de 1626: c'est celle du Comte de Carlisse, qui est de

L'isle de Sainte-Lucie se trouve dans les limites accordées au sieur d'E nambuc; & sa commission a eu & dû avoir la même sorce pour cette isle, que pour la Martinique & la Guadeloupe, qui n'y sont pas plus dénommées, & dont on ne conteste pas la possession à la France.

Bb 4

1751.

Mémoire des çois dans la latitude fur laquelle cette Commissai commission empiéte, que la Sainteres Anglois. Lucie leur étoit inconnue \*, ou s'ils en avoient quelque connoissance, leur filence à fon égard dans cette même commission feroit présumer qu'ils la confidéroient dès - lors & avec raison, comme une isle appartenante aux Anglois. Cette présomption fondée sur une interprétation toute naturelle, d'une omission si frappante dans la commission en question, prenduntout autre degré de force, & se trouve convertie en conviction, quand on se rappelle d'un côté, qu'au temps dont il s'agit, la Sainte-Lucie avoit été découverte & plantée par les Anglois, & que leur possession avoit été soûtenue, de temps à autres, par des corps de recrues ou de nouveaux habitans, & que l'ise fut insérée nommément dans la concession au Lord Carlisse par le Roi Charles Ier.

Et de l'autre, qu'avant la date de cette commission, on ne trouve aucune

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* On a vû par l'autorité de Purchass, que les François avoient fréquente l'isle de Sainte-Lucie avant 1605 : on est oblige de le répéter, patte que les Commissaires Anglois ne cessent de repeter le contraire.

Le silence de la commission du sieur d'E'nambuc, par rapport à Sainte-Lucie, ne prouve rien:

en vient auffi de le faire voir.

ne trace d'une découverte Françoise Mémoire dou de cette isse (a) non plus que d'aucune autre des Caraïbes; mais qu'au con15 Novemb15 Novemb1751.

cent la première découverte François
fe de quelqu'unes des Antilles dans la
même année 1627, & leur première
prétention sur la Sainte-Lucie en
1640 (b).

quelle

\*,0

illand

cette i

avect

on fool

te nui

preni

and or

temm

rlest

, par di

eaux h

e non

apt la i

e tron

nai]in

Porcha

e de la

le the

ne colo

由細

e, um

XXI. Les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne ont ici à combattre, non seulement l'autorité des écrivains Anglois, & une suite de preuves
solides de découvertes & de possession
de la part de la Grande-Bretagne, mais
encore les témoignages unanimes de
leurs propres auteurs, & la plus forte

pro

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est une franche illusion que de vouloir faire entendre qu'avant 1625, époque de l'origine des colonies Françoises & Angloises à Saint-Christophe, il y est aucun établissement Anglois aux isles de l'Amérique, & qu'il y est alors quelqu'une de ces isles qui fist uniquement connue des Anglois. Elles avoient toutes été découvertes par les Espagnols, elles éroient conques de toures les Nations & marquées sur toutes les cartes.

(b) Comment peut on faire dire aux Historiens François que l'époque de 1627 est celle de la dé-

couverte des Caraïbes par les François?

Le P. Labbat est le seul qui fixe à l'année 1640 l'époque des prétentions des François sur Sainte-Lucie; & c'est une erreur; les Commissaires du Roi ont eux-mêmes démontré que les François ne se sont établis eu cette isse qu'en 1650. Voyez-leur Mémoire du 4 ostobre 1754, arc. LV.

Bb 5

Mémoire des probabilité que des faits peuvent avoir commissai- par eux-mêmes.

res Anglois.

15 Novemb.

XXII. D'ailleurs, quand même les Anglois n'auroient pas été en posses. fion de l'isle au temps que M. d'E'nambuc obtint sa commission (a), & que les conféquences qu'on en voudroit tirer, n'eussent pas été réfutées & détruites par des faits contemporains, cette commission ne seroit encore en elle - même qu'un moyen chimérique pour établir le moindre droit dans la couronne de France sur l'isse de Sainte-Lucie : car ce seroit une doctrine extraordinaire & un exemple très-dangereux, si l'on admettoit que l'insertion d'une fimple latitude tracée au hafard (b) fans connoissance distincte de

OBSERVATIONS des Commissaires du Rei,

(a) C'est pour fixer l'époque de l'authenticité
des établissemens François dans les Antilles, que
les Commissaires du Roi ont eité la commisson
du sieur d'E'nambuc. Ils avouent au surplus que
c'est moins une preuve de possession, qu'une permission d'occuper. Si c'est un vice, il leur est
common avec toutes les charres Angloises, & specialement avec celle du comte de Carlisse & de
Warner.

th) l'Infertion d'une simple latitude n'est pas moins commune dans les chartes Angloises pour leurs colonies de l'Amérique septentrionale.

Que veulent dire ces termes, une latitude trate un hasard! Le nom d'un pays exprimé dans des Lettres patentes qui n'ont point eu d'exécution, donne-t-il plus de droit sur ce pays? Ne satisfipas tonjours des actes de possession, & d'une possession solicition solide & durable: & tels sont les tires du droit de la France sur Sainte Lucie.

fon contenu, dans une commission ou Mémoire des autre acte arbitraire d'une Puissance, Commissaient le pouvoir (sans déroger au droit res Anglois. des gens) de conférer ou d'acquérir un titre quelconque fur des pays & des territoires que les sujets de cette Puisfance n'auroient pas encore découverts, & qui pourroient l'être dans la fuite dans cette même latitude, par quelqu'autre Nation. Heureusement, pour le bonheur du genre humain, le droit des gens a pourvû contre un pareil principe de confusion & de guerre perpétuelle, en nous indiquant clairement quel acte de possession peut & doit conférer un titre de droit, & quel autre ne le doit point.

XXIII. Grotius, dans le chapitre Il du livre second, dit expressément: Primus acquirendi modus qui juris gentium a Romanis dicitur, est occupatio eorum

que nullius sunt \*.

did

M.d

(0), en n

futte

ntem olt en

n chi droit

e dob

pleas quell

tracet

ce di

在世 五 me dell

is les lin

nent in

un rich es Angle ate de la

他的

XXIV. Et Puffendorff, sect. 6, libr. IV, dans l'intention de prévenir, toute méchante application du mot occupatio, donne la définition suivante d'une occupation ou possession propre à con-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

eptentil \* C'est précisément sur ces principes qu'est ap-, 100 puyé le système de la défense du droit de la France. ys tops Sainte-Lucie n'étoit à personne, après l'abandon elle étoit aux Caraïbes, de qui les François l'ont acquile, ou sur qui ils l'ont conquise.

Mémoire des férer un droit à celui qui occupe. XXV. Regulare est igitur ut occupatio Commissaires Anglois. 25 Novemb. rerum mobilium fiat manibus, rerum soli pedibus, vidisse autem tantum, aut scire 1751.

quid sit, nondum ad possessionem sufficere

judicatur.

Nous avons prouvé une découverte, une habitation & une possession de Sainte-Lucie long-temps avant l'an 1627 (a). Comment peut-on donc prétendre que dans cette même année, cette isle n'auroit été la propriété de personne? De plus, les François n'en alléguent aucune découverte antérieure à la date de la commission sus mentionnée, ni même aucune possession actuelle d'alors, que celle qu'ils voudroient faire naître, comme d'avance, du sein de la latitude fertile (b) insé-

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) L'Angleterre n'a pas prouvé qu'elle ait jamais été en possession de cette isle avant 1639; & les Commissaires du Roi ont prouvé que les Anglois l'ont abandonnée dès 1640 fans retour; qu'elle étoit effectivement encore vacante dix ans après cet abandon, lorsque les François s'y sont établis paisiblement; qu'ils s'y sont ensuite maintenus contre les Sauvages, redevenus leurs ennemis julqu'à la paix Caraïbe de 1660, qui leur en a assuré la propriété, du consentement au moins présumé de l'Angleterre qui a participé à ce mème traité.

(b) La latitude désignée dans les Lettres du sieur d'E'nambuc est de même espèce & de même nature que l'énumération fertile des Lettres du comte de Carlifle. Les unes & les autres Lettres ont eu pour objet réel d'autoriser les établissemens com-

m rée dans cette même commission. Or Mémoire des comment peut un pareil indice, desti- Commissaitué de tout acte subséquent de régie, res Anglois. comme de tout prétexte de possession 10763 antérieure, se trouver converti dans un acte de possession, & tel qu'il devroit être pour acquérir le moinpi dre droit, fût-ce même fur un pays don, & destitué de tout autre propriétaire?

XXVI. De quelle manière qu'on envisage cette prétention des François,

elle n'offre qu'une ombre qui s'efface à mesure que le titre solide des An-

glois en approche (a).

verti
ifflor
cune p
elle p
mme
ertis XXVII. Si l'on veut l'admettre (en accordant le fens qu'on prétend donder à la commission Françoise) comme un acte de possession valable & conforme au droit des gens en lui-même, il ne le feroit plus, eu égard au droit de la Grande Bretagne, plus ancien & plus manifeste de beaucoup (b), & fondé

OBSERVATIONS des Commissaires du Ros. dis sil mencées à Saint-Christophe, & ceux que chaque

Nation pourroit faire dans les Antilles

(a) C'est ce titre solide & soûtenu d'une posqui la: fession constante, que l'on demande, que l'on at-

tend, qui n'a point paru, & qui ne paroîtra point. Mts. les Commissaires Anglois d'un droit plus an-cien & plus manifeste que celui de la France, fasse oublier que le oublier que la commission Françoise pour les Antilles est plus ancienne que la commission Angloise,

Mémoire des & fondé fur la même thèse de priorité

d'établissement. Commissai res Anglois.

15 Novemb.

1751.

XXVIII. Si d'un autre côté les preuves du titre plus ancien & plus manifeste des Anglois fussent considérées comme infuffisantes, à plus forte raifon, la prétendue preuve, tirée de la commission Françoise selon le sens qu'on lui prête, seroit-elle absurde & inadmissible pour établir un titre dans la couronne de France en 1627.

XXIX. Et par conféquent la posses. sion du Roi de la Grande-Bretagne en 1639, avouée des Commissaires mêmes de Sa Majesté très - Chrétienne, deviendroit alors la première de toutes (a), & conféreroit un droit primitif à la couronne de la Grande-Bretagne, en opposition à tout ce qui a été allégué ou pourroit être allégué sur cette commission Françoise de 1627.

XXX. Il est donc évident par tout ce qui précéde, que le titre de prio-

10

de p

100

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Celle du fieur d'E'nambuc est de 1626, celle du Comte de Carlisse de 1627; elle n'est d'ailleurs produite que par extrait; & quand elle paroitroit entière, elle ne donneroit pas aux Anglois un droit plus manifeste, que celle d'E'nambuc aux François.

(a) L'occupation de 1639 est en effet la plus ancienne; mais elle a été suivie d'un abandon marqué de la part des Anglois, & ne leur a laissé par consequent aucun droit, sur tout depuis que les François en ont pris possession, & s'y sont maintenus contre les Sauvages.

rité de possession de la part du Roi de Mémoire des la Grande-Bretagne, commençant par Commiliaila découverte & les plantations du res Anglois. 15 Novemb. Comte de Cumberland & du Chevalier Oliph Leagh (a), a été affermi & maintenu d'une manière uniforme, & par une succession de temps à autre, jusque dans l'année 1639, auquel temps les historiens François conviennent tous que nous nous trouvions en possession de l'isle de Sainte-Lucie, sans que les mêmes historiens fournissent rien en opposition à notre fuite de preuves, par laquelle nous fommes parvenus à cette époque de possession; mais concourant en tout à l'établir, & fans que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne y opposent quoique ce soit, si ce n'est le narré en question de la commission de Mrs. d'Enambue & Roffey, dont leur interprétation a été démontrée insoûtenable (b); tandis qu'en

は一世世世世世

le iii

on the sent of the

MA)

A des

व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति

eta

ie 600

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On a déjà fait voir que ces prétendues déconvertes & plantations du comte de Cumberland & d'Oliph Leagh font démenties formellement par les titres mêmes dont on s'est servi pour les prouver : titres au reste, dont Mrs. les Commissires Anglois n'avoient extrait que quelques passages, & que les Commissaires de Sa Majesté ont fait traduire en entier.

La prétendue possession uniforme & suivie jusqu'en 1639, est également destituée de preuves, & contredite par tous les monumens historiques.

(h) Par quelle raison la commission du sieux d'Enambuc scroit-elle moins soutenable que celle du

Commissai-1751.

Mémoire des leur allouant un dessein de la courons ne de France, d'y comprendre par sous-15 Novemb. entente la Sainte-Lucie comme une isle à sa bienséance. L'évidence d'une pareille intention ne fignifieroit rien. puisqu'elle étoit dès-lors la propriété d'une autre Couronne (a), & ne pouvoit aucunement être censée ouverte à un prétendu acte arbitraire de possession désignée de la part de la couronne de France.

XXXI. Nous avons présentement transmis les différentes preuves du droit de Sa Majesté jusqu'en 1640; ce fut durant le cours de cette annéeque la Grande-Bretagne fouffrit la première interruption violente & considérable dans sa possession de l'isse de Sain-

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

du comte de Carlisse? L'Angleterre étoit-elle alors mieux fondée que la France a donner de tels pouvoirs ?

Cette commission Françoise n'a besoin d'aucune interprétation. Elle est claire. Elle comprend depuis le onzième degré ju qu'au dix - huitième. Il n'y a qu'à jeter les yeux sur la carte, & voir si Sainte-Lucie y est comprise : il n'y a là ni jous-enrente, ni bien-seance.

(a) Lors de cette époque (en 1626) Sainte-Lucie n'étoit pas la propriété d'une autre Puissance Européenne, puisqu'aucune ne l'avoit encore oc-

cupée.

Que veut-on dire au furplus, quand on appelle la possession que les François en ont prise lorsqu'ils l'ont trouvée vacante en 1650, un prétendu acte afé bitraire de possession désignée?

com

nifieri s la pr centee

train

pres

es pro qu'en

cette a

ORTH S

etenen done

e n'abi

andrei

1 2 (20)

(en 160)

d'att to

ne l'ou

15, 000 en cath

53 970

te-Lucie (a); & comme un des mau- Mémoire des vais effets qu'elle à ressentis des suites Commissidu massacre que les Anglois y subirent res Anglois, cette année, a été & est encore le prétexte que les François en ont pris d'ériger un titre dans la couronne de France sur cette même isle, nous serons fort circonstantiels en rapportant les particularités qui ont accompagné & fuivi cette cruelle transaction; étant impossible de juger avec quelque justesse des conséquences qui dériveront du fait même, sans une exacte considération & représentation continuelle des circonstances qui l'ont accompagné & fuivi.

XXXII. Le P. du Tertre en donne la relation suivante \*! ,, Au mois , d'août de l'année 1640, ils firent une , horrible irruption fur les Anglois, , mirent tout à feu & à lang, malla-

OBSERVATIONS des Commissaires du Rois (a) Si cette interruption de 1640 est la premiete, c'est aussi la dernière, & il faut convenir qu'elle a été considérable; car depuis ce moment-la la Grande-Bretagne n'a jamais eu de vraie possession de Sainte - Lucie; & depuis 1650 les François s'y lont maintenus, d'abord contre les Sauvages qui leur firent une guerre sanglante, & ensuite contre les Anglois qui entreprirent quelquefois de les y troubler.

\* Ce même passage du P du Tertre avoit été cité par les Commissaires du Roi, & est un de ceux qui prouvent que l'entrée paisible de M. da Parquet dans Sainte Lucie est de 1650, & non de 1640, comme le disent les Commissires Anglois.

Cc Tom. Is

Commissaires Anglois. 1751.

Mémoire des,, crèrent le Gouverneur, assommè-,, rent la pluspart des habitans, pillè-15 Novemb., rent les magasins, brûlèrent les ca-, fes, gâtèrent tous les vivres, & fi-

, rent tous les dégâts qu'ils purent , pour venger le tort qu'ils en avoient

100

18

illepi

1000

打ち

150

m

1/20 12

世

独

, reçû. " Ceux qui échappèrent à cette boucherie abandonnerent l'isle & serefu-, gièrent à celle de Monsarat": & parlant de l'invasion de Mr. du Parquet (a), de sa construction d'un fort & de son commencement de plantation, il dit:,, M. du Parquet étant , fur le point de venir en France, , pour traiter avec la Compagnie de , l'acquisition des isles de la Martini-, que & de la Grenade, & voyant , cette isle abandonnée par les An-, glois, résolut d'en prendre posses-, fion auparavant que de partir; pour , cet effet il fit embarquer trenteon cinq ou quarante hommes, bien munis de toutes les choses nécessaires , à cette expédition, sous la condui-

, te du fieur Rousselan, homme vaillant, & que la longue expérience

., dans les isles avoit rendu digne de

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Le terme d'invasion est-il bien placéici?eh! quoi de plus pacifique & de plus légitime que cette prise de possession de M. du Parquet, dans un temps ou depuis dix ans aucun Anglois n'habitoit Sainte-Lucie, ni n'avoit envie de l'habiter?

on cet emploi. A fon arrivée il fit bâ- Mémoire des pier un fort, y mit de bons canons Commissain, avec des pierriers de bronze qu'on res Anglois, appelle ramberges, l'environna de 15 Novemb. Tortes palissades, & dans la crainte de quelque surprise défendit à ses gens de s'écarter du fort, voulant

", qu'ils cultivassent une belle habita-, tion tout à l'entour pour y planter des vivres & y faire du petun".

XXXIII. Et le P. Labbat, en parlant de cette plantation, dit: ,, cette ,, ifle avoit été habitée par les Fran-,, çois dès l'année 1640 (a); M. du Par-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.
(a) C'est sans doute ce passage du P. Labbat qui a induit les Commissaires Anglois en erreur

sur l'époque de 1640.

èrent la

VIVIES,

qu'ils p

tacett

Mr. d

nt de

Parqu

r en l Compa

je, di

e par l

prendr

de pan

parque

nmes, li

ofes not

fous late

endu d

mmi]in

il bien de

四年

ente di

Ils ont cité pour cette même époque, la page 435 du premier tome du P. du Terrie; mais on ne trouve ni dans cette page ni dans aucun autre endoit de l'ouvrage de cet Historien, que les François aient pris possession de Sainte-Lucie en 1640. On y trouve au contraire en deux endroits distèrens, savoit, à la table des chapitres & dans le corps de l'ouvrage, tome II, pag. 36, chap. IX, l'initualé suivant: Description de l'isse Sainte-Lucie ou Sainte-Aleuzie habitée par l'ordre de M. du Parquet en l'année 1650, où il établit gouverneur le sieur Rousselan. La seule différence qu'il y ait entre deux passages si formels, c'est que dans la table, 1650 est en chistres, & le mot de gouverneur neur est omis.

La même époque de mil six cent cinquante, est constatée par une résolution du Conseil supérieur de la Martinique, du 3 octobre 1663, on il est dit en parlant de Sainte-Lucie, qu'il 9 avoit treize ans que M. du Parquet l'avoit acquise sur les surfidèles qui en étoient seuls les possesseurs, par la sor-

D

eles.

phan

1 90

15

4 000

100

37

14 0

姓の

LM

100

ine

iqu

1/2

ses Anglois. 15 Novemb 39 275E

Memoire des, Parquet, Seigneur & propriétaire commissai., de la Martinique, en prit possession vers la fin de cette année, comme d'une terre inhabitée, qui, par con-, féquent, étoit au premier occupant; 13 les Sauvages de Saint-Vincent & des autres isles n'y venoient que dans , le temps de la ponte des tortues, , & n'y avoient ni carbets ni défris, chemens: il n'y mit d'abord que , quarante hommes fous la conduite , du fieur Rousselan, Officier de va-, leur & de conduite, qui avoit don-, né fon nom à la rivière qui passe au , fort Saint-Pierre, à cause que son , habitation étoit fur cette rivière"

& parlant du fort, il dit: ,, c'est pour-, quoi il fit construire une maison for-, te, environnée d'une bonne double , palissade avec un fosse, il la munit

, de canons, de pierriers & d'autres , armes, & la mit en état de résister , non feulement aux Sauvages, s'il

, leur prenoit fantaisse de les vouloir , inquiéter, mais même aux Euro-

, péens, OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. ce de ses armes, lesquels journellement nous faisoient

la guerre. Comme les infinuations odieuses que les Commissaires Anglois ont voulu tirer de l'époque de 1640, rendent important & nécessaire de fixer l'époque véritable de l'occupation de Sainte-Lucie par les François, les Commissaires du Roi en ont fait l'objet expres & précis du quatrieme article de leur second Mémoire qui est du 4 octobre 1754.

" péens qui voudroient s'y venir éta- Mémoire des Commissars, blir". XXXIV. De tous ces narrés, il ré- 15 Novemb.

fulte évidemment & incontestablement que les Anglois n'abandonnèrent point cette isle volontairement, mais en le dérobant à la force irréfistible & barbare d'un massacre inhumain; que la possession furtive que les François en prirent fut dans un mois après ce maffacre, & point en 1643, comme les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne l'ont supposé \*. Il paroît de plus qu'en ce temps-là les François écoient persuadés que le droit sur cette isle appartenoit à la couronne de la Grande-Bretagne; sans quoi M. du Parquet ne l'auroit pas cru un point de fon devoir d'avertir les Anglois du projet de ce massacre, comme il prétendoit

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Les Commissaires de Sa Majesté avoient regardé dans leur premier Mémoire, la fixation de cette époque comme peu importante, à quelque années près. Ils avoient adopté, celle de 1643. Cette erreur n'étoit pas de leur fait. Ils l'avoient pussée dans un Mémoire des Commissaires Anglois de 1687, & ils n'avoient pas prévû qu'elle feroit contredite par les Commissaires Anglois de 1751. Mais l'examen qu'ils en ont fait, leur a sait reconnocètre que l'époque précise & véritable de l'occupation des François doir être fixée à 1650.

Cette occupation n'a pas été furtive. Elle a été publique, avouée & foûtenue, comme l'abandent des Anglois avoit éte notoire, durable & sass

retour.

police on the contract of the

i, m

occupi occupi

t qui

desta

etsaid

d'abai

la con fficient

ui aroi

ette ne ette ne ette ne ette ne ette ne bone a bone a

erskelt

état den Sauvago

de les in

me att

enijosi mer su

治理

in the last

n de less

in a la

Mémoire des doit & déclaroit l'avoir fait (a). Commissai-175 I.

XXXV. Quoique cette démarche 15 Novemb. des François fut faite pendant les troubles d'une guerre civile parmi les Anglois, ceux-ci ne laisserent point de réclamer leur droit sur cette ise, nonobstant le massacre qu'ils y avoient subi, & les tristes effets du sort inférieur de leur patrie.

XXXVI. Il conste par le P. du Tertre que le Comte de Carlisse y envoya

Bi

18

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) L'attention qu'eut M. du Parquet, & dont on tenteroit inutilement d'obscurcir le mérite, d'avertir les Anglois de Sainte-Lucie du complot des Sauvages en 1640, ne prouve rien contre les droits de la France sur cette même isle en 1650. Quiconque a vû les monumens de ces temps-là ne peut douter que les François & les Anglois ne fissent très-souvent cause commune contre les Sauvages, & même contre les Espagnols.

Il étoit de leur avantage mutuel que les isles que l'une des deux Nations ne pouvoit pas occuper, le fussent par l'autre, plustôt que de servir d'asy. le à leurs ennemis communs. Les Anglois n'ont paru changer d'avis par rapport à Sainte-Lucie, que lorsqu'on a cesse de redouter les Caraibes, & que la paix a été affurée avec eux par les foins des François en 1660, qui est aussi l'époque de la paix avec l'Espagne. Un sfait certain, & qui prouve l'abandon général & absolu de tous les Anglois qui étoient à Sainte-Lucie en 1640, c'est qu'il n'a jamais paru ni en Amérique ni en Europe aucun particulier réclamateur des biens qu'il eût possédés en cette isle. Quelqu'idéale qu'ait été la nouvelle Ecosse julqu'au Traite d'Utrecht, il s'est presente des particuliers qui ont prétendu y avoir eu des droits.

C 2 3

plufieurs Anglois en 1644 & 1645 (a), Mémoire des & lui & le P. Labbat avouent tous les Commissione deux (en conformité des dépositions en Anglois annexées au rapport commissorial déjà Novembe cité plus haut) que les Anglois firent quelques efforts pour se remettre en

possession de Sainte-Lucie.

ait (1)

te den

penda vile pan illerenti iur cent

u'ils vo

dia

ar le? di

ne de

do fração defencio de

e-Luce b

oure int même da

this deal

dis di Sta

forgotic cuel car la

on de la

on i subuncide Cui tur publi

& Penoret

tin, ko

105/5/

0,他即

ni ca les

OMES IS

上, 計劃

Day Fills

XXXVII. Le P. Labbat rapporte une descente qu'ils y firent en 1657, ajoûtant qu'ils furent repoussés par les François & forcés à se retirer (b).

XXXVIII. A la restauration de la Famille Royale, Charles II ne se sentit pas si-tôt assis sur le trône de ses ancêtres, qu'il pensa à revendiquer efficacement son droit sur cette même isle; l'ancien propriétaire Lord Carbille ayant remis son octroi, une moitié du revenu des isles Caraïbes sut accordée au Lord Willoughy pour sept ans; dans laquelle concession, par Lettres parentes, l'isle de Sainte-Lucie

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Comment a-t-on psi réclamer sur les François en 1644. & 1645, une isse qu'ils n'occupoient point alors. Pour preuve de ces réclamations, les Commissaires Anglois ont cité le P. du Tettre, tome ler. page. 438, & le P. Labbat, tome II. pag. 111 6° 153. Les Commissaires du Roi ont vérisié ces citations, & n'y ont rien trouvé.

(b) Les Commissaires du Roi avoient aussi demandé des preuves que cette irruption de 1657 avoitété faite par autorité publique; mais les Commissaires Anglois n'ont fait aucune réponse.

Mémoire des est expressément nommée (a); & dans commission l'année suivante, lorsque le même Lord les Anglois. Willoughy fut nommé Gouverneur des isles Caraïbes, il lui fut enjoint en termes précis, de faire valoir le droit de la Grande - Bretagne sur toutes les

XXXIX.

御

100

d

110

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(b) Mrs. les Commissaires Anglois n'ont produit que pat extrair la concession ou le bail à fermedes isses Garaibes au Lord Willougby, quoique rete pièce leur est été demandée en entier; & ils n'ont produir ni par extrair ni autrement la commission de gouverneur qui lui sut posterieurement acoi-

dee.

dites ifles.

Sainte-Lucie est en effet nommée dans l'extrait de la concession du Lord Willougby. Mais si cette simple énonciation suffisoit pour mettre aujourd'hui les Anglois en droit de réclamer cette isle, il seroit plus simple & plus court pour eux de prétendre que toutes les isles Caraibes, sans exception, leur appartiennent. Car, avec Sainte Lucie, fe mouvent nommées, la Grenade, la Martinique, Marie-Galante, la Desirade, les Saintes, la Guadeloupe & Saint-Barthélemy, toutes isles qui lont depuis leur établissement sous la possession de la France, l'isle de Saint-Martin qui appartient moirié à la France, moirie aux Hollandois, Saint-Eustache possedée en entier par cette dernière Nation, & d'autres isles qui encore actuellement ne Iont pas occupees par les Anglois, qui jamais ne l'ont été, & qui ne sont pas même sus eptibles de l'être. Le gouvernement d'Angleterre, pour ne tien omettre dans ces Lettres, y avoit compnis généralement toute cette région ou contrée appellée communément ou connue sous le nom & les noms des Isles Caraibes, ... . . . . . . . . . . fous quelqu'autre nom ou noms que lesdites isles, ou toutes ou aucune d'elles est, Sunt, ont été ou seront apellées ou connues, 46. espiées, réputées ou entendues.

L'Isu

le mênt

Goure

valoir

fur ton

gbī, 🚧

a enticiple

Aérieuens

mmet da

oughy, Mi

ut metten

ma cerei DOME BOTH

bes, 1285

ec Same ade, h h

les Same,

toitts ils is la polidi

QUI 20002

THINK

II CELLE GE

coce actient

glois , mil

s ment to

L VINTER

10, 100

s de Chate

大樓 沙山

(Black

115 15 25

lite to the

XXXIX. En conséquence de cette Mémoire des instruction, il fut fait un accord en Commissaiguife d'achat \* avec les Indiens pour res Angloise 15 Novemb affurer d'autant plus à leur égard, l'ancienne acquisition de Sainte-Lucie, & l'acte en fut passé en 1663; & le même Lord Willougby y ayant envoyé en conféquence un Régiment de troupes en 1664, sous la conduite & le commandement du Colonel Caren. celui-ci y fut reçû par les natifs d'une manière fort amicale & conséquente à cet achat, y proclama le droit de la Grande-Bretagne, en reprit la possesfion fur les François, & s'y arrêta quelque temps comme vice-Gouverneur.

XL. Cette reprise de notre ancienne possession de Sainte-Lucie par le Colonel Caren, est un fait de grande importance qui se trouve † heureuse-

ment

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Quel droit les Caraïbes auroient-ils eu de vendre une isle qui depuis quatorze ans étoit possedée & habitée par les François? Et pourquoi les Anglois auroient ils fait une pareille acquifition, fi cette isle n'eût pas cessé de leur appartenir depuis leur abandon ?

† Les Commissaires du Roi qui avoient raconté dans leur premier Mémoire cette irruption du colonel Caren, ne s'attendoient pas à voir Mrs. les Commissaires Anglois se féliciter de ce que ce fait est beureusement établi par les preuves les plus fortes. L'atraque d'un fort en pleine paix peur elle etre regardée autrement que comme une hostilité commise contre le droit des gens? & peut-on titer quelqu'avantage d'un tel acte de violence? Les Com.

CCS

Mémoire des 410 ME'MOIRES SUR L'ISLE Commissai. ment établi fur les preuves les plus res Anglois. fortes.

15 Novemb.

XLI. Car pour ne rien dire de plus de l'autorité respectable des registres du Conseil de Commerce & de Plantation, & de l'influence qu'elle doit avoir sur des transactions de cette nature & leur vérification; le P. du Tertre lui-même fournit de cette action la relation suivante.

for (

cie

COD

in in

1

", XLII. Les Anglois ayant acheté, ", par l'entremise de Warner, l'isle de

, Sainte Lucie, & payé aux Sauva-

, ges le prix dont ils étoient conve-, nus des l'année 1663, amassèrent 14

ou 1500 cens hommes qu'ils mirent

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Commissaires Anglois veulent faire quiourd'hui plus que n'a fair dans le temps le Lord Willougby qui en étoit l'ame secrete. Loin d'entreprendre de justisser l'entreprise du Colonel Caren, il la desavoua. Dans le fait, le gouvernement d'Angleterre ne la soûtint point; & d'ailleurs l'invasion ne dura pas, puisque ces mêmes Sauvages dont on se vante que les Anglois tiennent Sainte-Lucie, les en chasserent au bout de dix-huit mois.

Au surplus. Thistoire des Antilles soumille d'exemples d'isses abandonnées par une nation & occupées par une autre. Le tystème des Commissaires Anglois bouleverseroit tous les principes de propriété dans cette partie du Monde. Lorsque les François ont occupé Sainta-Lucie, elle étoit depuis dix ans abondonnée des Anglois, qui n'y étoient restés que quelques mois. Il y avoir quatorze ans que les François y étoient établis & fortifiés lors de l'irruption que le Colonel Careny site en pleine paix.

530

ired

es in

de con

P.d

ettesh

yanta ner, h aut oient imale qu'hi

aller .

e Infi

間は

No.

dies.

Henn

time

Antild)

四四

常包

S AS POS

Luz, S

ANGES!

ent est

fur cinq vaisseaux de guerre, dont Mémoire des ,, deux étoient armés de trente-fix Commissi-, piéces de canons de fonte: Warner res Anglois. " & les Sauvages qui s'étoient obligés 1, Novemb. ,, de la leur livrer, se firent de la par-,, tie, & les accompagnèrent avec 600 ,, hommes & 17 pirogues. Cette pe-, tite armée se présenta à Sainte-Lu-,, cie sur la fin du mois de juin de " l'année 1664; & M. Bonnard qui " commandoit le fort, qui n'étoit " qu'une chaumière, fortifiée d'une ,, palissade, & munie de quelques ca-" nons & pierriers de fonte que l'on , nomme ramberges, fit ce qu'il put , pour animer les quatorze foldats ,, qu'il avoit avec lui, & les disposer " à se défendre; mais la vue de ces , deux petites armées les ayant effra-" yés, il fut lâchement abandonné de ,, la plus grande partie, & contraint " de fléchir fous les armes de deux , ennemis li puissans. H fit néanmoins ,, une capitulation telle qu'un homme " déjà vaincu la pouvoit faire, & il " obtint des Anglois qu'ils se feroient " transporter par le plus court chemin ,, dans la Martinique avec ses soldats, , les canons, les armes & tout le ba-» gage des François; mais il fut blàme de n'avoir pas fait exprimer dans ,, la capitulation l'ordre que le Coloi, nel Anglois avoit du Roi d'Angle-, terre, & de ne s'être pas fait tirer

TOU

25

日の日

1 thi

M

Mémoire des,, un coup de mousquet avant que de Commissaire, rendre la place.

Novemb. XLIII. Le P. du Tertre en commen-1751. tant ce passage, dit: ,, Le navire de

, Sa Majesté, nommé le Terron, qui devoit porter les Seigneurs de la " Guadeloupe, Mrs. le Chevalier de Chaumont & le fieur Bouchardeau en France, étoit endore à la rade , & prêt à partir, lorsque M. de Tracy recut la nouvelle fâcheuse d'un , acte d'hostilité fait par les Anglois , en pleine paix, par une irruption confidérable dans l'ifle Sainte Lu-; cie: il est vrai qu'ils alleguent pour prétexte qu'ils ont été possesseurs de cette isle devant les François, & que s'ils y ont été massacrés ou en ont été chassés par les Sauvages, soles François ne peuvent prétendre que leurs infortunes leur donnent aucun droit de s'emparer de leurs terres , joint que depuis un an ils l'ont achetée des Sauvages qui en font les véritables Seigneurs.

XLIV. Dans l'année 1665, le fieur Robert Cook, Gentilhomme Anglois, fut Gouverneur de Sainte-Lucie \*, & Lord

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* C'est durant l'invassion faite en 1664 que le fieur Cook sut gouverneur à Sainte-Lucie. Mais cette invasion qui ne subsista que dix-huit mois, n'a psi donner aucune atteinte au droit de la France qui reprit dès-lors possession de l'isse.

Lord François Willoughy étant venu Mémoire des à mourir dans ce temps-là, fon frère Commifai-William Lord Willoughy lui succéda, les Anglois qui ayant été fait Gouverneur de la Barbade dans l'année 1666, eut des instructions précises pour restreindre, réduire & déposséder tout sujet François qui attenteroit de s'emparer des isles de son Gouvernement, comme il paroît par les registres & livres d'annotation dans le Bureau d'office du Confeil, ou Commissaires susdits du Commerce & de Plantation.

XLV. Depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui l'isse de Sainte-Lucie a toujours été considérée comme dépendante de la Barbade, & a été constamment insérée comme telle dans toutes les commissions (a) & instructions relati-

ves à ce Gouvernement.

SOT CE

non

e min

Cenn,

nem is Chemis Bouche

rè à la

llegun té poi

s Fran

les la

ent m

lead

pater di puis un uvages igness 1665, i omne in te-Lori

ani ini

itt tig

OR SEE

在陆

#### XLVI.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

On a demandé aux Commissaires Anglois communication des instructions données en 1666: mais ils n'ont rien répondu à cette demande. Si l'on en juge par celles qui avoient été données en 1662 c'est une pièce à laquelle on a raison de ne pas saite voir le jour. Voyez le Mémoire des Commissaires du Roi, du 4 octobre 1754, article VIII.

a Si les énonciations que les Anglois jugene à propos d'inférer dans les commissions qu'ils expedient à leurs gouverneurs, pouvoient détruire les droits d'un tiers, ils pourroient, à ce titre, téclamer non seulement Sainte-Lucie, mais encore

toutes les Antilles.

Mais si à cet avantage dont Mrs. les Commissires gratissent leur Nation, on y joint celui de me montrer que par extraits ces commissions fata-

109

Commissai-1751.

Mémoire des XLVI. Jusques ici on a rapporté de quelle manière les Anglois furent ex-15 Novemb. pulsés de leur isle de Sainte-Lucie; comment les François en prirent occasion de s'en emparer tout aussi-tôt qu'il leur fut possible (a), & de quelles démarches de gouvernement cette révolution fut suivie; ce qui étoit nécessaire afin d'exposer dans son vrai jour tous les mérites sur lesquels la question actuellement en débat puisse & doive être jugée.

XLVII. Présentement nous allons examiner de la manière la plusintegre & la plus exacte, de quelle nature doit être un abandonnement réel, de quels principes du droit des gens il découle, par quelles maximes on le détermine; (b) & enfin nous nous fervirons de ces mêmes principes & maximes comme de véritables pierres de

pglois

he qu

Criva

wen

in

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

les à tous ceux qui auront des possessions à la bienséance de l'Angleterre, on n'aura plus d'autre parti à prendre que de s'en remettre à sa discrétion.

(a) Mrs. les Commissaires Anglois ont rapporté d'une manière très-fautive ce qui concerne l'occupation de Sainte-Lucie par les François. Loin qu'ils s'en soient emparés austi-tot qu'il leur a été postible, ce qui au surplus ne prouveroit rien, il est démontré qu'ils ne s'en sont mis en possession que dix ans après l'abandon public & constant des Anglois.

(b) Une juste application de ces principes & de ces maximes à la question présente, est tout ce que les Commissaires du Roi ont le plus à désiter.

touche, pour juger si la conduite des Mémoire des Anglois, avant & après cette invasion Commissai-Françoife & fa durée de vingt ans, doit is Novemb. être qualifiée d'un abandonnement propre à détruire un droit antérieur de propriété: le tout selon les meilleurs

E'crivains de Jus gentium.

te-luit

Original II

Design of

pitti

ns for

lefel

ent H

das

cipela

es pios

With li

re a film m one

rango la

Willet.

IVENI IS is and

& outside

的地

elene, in

at le plat

XLVIII. Les principes d'abandonnement fournis par les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne dans leur Mémoire (a), sont: ", qu'une , terre quoique découverte & recon-, nue par quelque Nation, même quoiqu'établie, si elle avoit été par la fuite abandonnée, devenoit au rang , des terres vacantes, & comme telle ,, elle étoit le partage de celui qui , l'occupoit & s'en mettoit en pos-, fession. L'abandonnement est pré-, sumé de droit, lorsque l'ancien pos-, fesseur, instruit qu'un autre possede, " & ayant la liberté de réclamer, , garde néanmoins le filence. L'a-», bandonnement n'est pas moins pré-, sumé lorsque celui qui posséde, se , trouvant obligé & forcé de quitter , un pays, ne fait aucune tentative " pour y rentrer, & qu'il ne réclame ,, point contre un tiers qui, presu-, mant

ORSERVATIONS des Commissaires du Roi.

<sup>(</sup>a) Ces principes sont tirés de Grotius & des Réflexions d'un auteur Anglois, sur l'occupation de la Caroline par sa Nation.

Commissai-1751a

Memoire des,, mant mieux de lui-même, s'en met " publiquement en possession & s'y 15 Novemb. ,, maintient: ce seroit renverser tou-, tes les loix de la nature que de foûtenir que l'on acquiert pour les auH, CO

tions

tompt

hin o

M t

5, q

n de

I trête

vieu TRIS

4

地名

ÉTÉ

HER thire

200 tost tide

the

, tres, & non pour foi-même.

XLIX. Mais comme ceci n'est qu'une représentation partiale de la doctrine générale du droit des gens, tronquée & agencée à l'avantage de leurs prétentions\*, il sera nécessaire, avant de passer à l'application de ce droit, aux circonstances du sujet en question, d'y ajoûter quelques autres maximes générales plus explicites & plus concluantes de ceux qui ont écrit en Jurisconsultes pour toutes les Nations.

L. Grotius, après avoir insisté avec beaucoup de force sur la nécessité abfolue d'une telle loi d'abandonnement, établie sur le consentement implicite des Nations, afin de prévenir que des pays lointains ou d'une extension illimitée, ne soient soustraits à l'utilité publique & commune à toutes les Nations, sous prétention de droit à des choses dont on ne sauroit user; & afin de prévenir des guerres perpétuelles, fondées sur des titres arbitrai-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Les Commissaires du Roi n'ont rien tronqué ni rien agence. La vérification de leurs citations en est la preuve.

res, controuvés & ressurcités sans sin Mémoire dez & sans cesse (a); il nous donne d'un Commissia abandonnement la définition suivante res Anglois.

Il Fastis intellimiture den l'Ormania il Novembe.

LI. Factis intelligitur derelictum quod abjicitur, nist ea sit rei circumstantia, ut temporis causa & requirendi animo ab-

jectum censeri debeat.

, stee

811

es in the second of the second

UETE

just

山田

Sed ut ad derelictionem præsumendam valeat silentium; duo requiruntur: ut silentium sit scientis; & ut sit libere volentis; nam non agere nescientis caret effectu; & alia causa cum apparet, cessat conjectura voluntatis (b).

LII. Puffendorff, dans la douzième

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est précisément sur le principe établi pak Grotius, & rapporté ici par les Commissaires Anglois, que les Commissaires du Roi fondent le droit de la France sur sainte-Lucie. En esset ette isle auroit été soustraire à l'utilité publique... sous prétention du droit (des Anglois) dont ils ne pouvoient user, si après dix ans d'abandon les François n'avoient pas pû l'occuper comme vacante. Et l'on ne peut contester la légitimité d'une telle occupation, sans occasionner des guerres perpétuelles, sondées sur des titres arbitraires, controuvés & ressurgires s'ans sons sons sur l'aurouvés & ressurgires s'ans sons ser ses sur les sur l

(b) Cette definition paroit regarder les choses mobiliaires. Loin de prouver que l'Angleterre a conservé la propriété d'une isle abandonnée par elle pendant dix ans, elle prouve directement le contraire. Les Anglois n'ont pû ignorer l'établiffement des François à Sainte-Lucie en 1650. Ils n'en ont porté aucune plainte, pas même lors du traité de Westminster en 1655, ni lors de la paix Caraibe en 1660. Leur silence a donc eu tout l'effet qu'il pouvoit avoir en faveur de la possession fre qu'il pouvoit avoir en faveur de la possession l'angoise, qui leur étoit parsaitement connué.

Tome I. Dd

Mémoire des section du sixième chapitre de ses quas Commissai. tre livres de Occupatione, dit (a).

15 Novemb. 1751.

res Anglois. Occupatione quoque acquiruntur res, in quibus dominium cui anteà subjectæ fuerant, plane est extinctum; id quod fit,

> OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. (a) Sans adopter les régles établies par ce pasfage, qui regarde plus les choses mobiliaires que les immeubles, puisque ce n'est que du mobilier qu'on peut dire, rem abjicere, il est aisé de faire

m:

i m

湖

In

voir qu'il est favorable à la France.

Les Anglois fugitifs de Sainte-Lucie, ont été s'établir à Monserrat, y sont demeurés, & n'ont fait pendant dix ans aucune démonstration pour rentrer à Sainte-Lucie. Si une telle conduite, surtout dans ces premiers temps des établissemens dans les isles Caraïbes où les révolutions étoient si fréquentes, n'est pas un signe suffisant qu'ils tenoient Suinte - Lucie pour abandonnée, quels signes plus certains peut-on donc exiger?

Il est constant d'ailleurs, tant par le P. du Tertre que par la déposition des Anglois entendus dans l'enquête de 1688, que les Anglois n'ont eu nul dessein de retourner à Sainte-Lucie, non seulement lors de l'abandon, mais plusieurs années

après.

Qu'ils aient quitté cette isle malgré eux, ou non, toujours est-il certain qu'ils l'ont tenue pour abandonnée, qu'ils ont désespéré d'y rentrer, & qu'ils n'ont pas cru que la chose valut les peines & les périls, où il faudroit s'exposer pour s'y rétablir: ce qui leur a fait voir sans réclamation quelconque les premiers établissemens des François, dont ils ont eu une parfaite connoissance. Ils n'ont pensé à s'y opposer que long-temps après que la propriété a été acquise à la France, 10, par leur silence & leur acquiescement présumé, 20. par de grandes dépenses, 30. par le droit de la guerre & le sang de trois gouverneurs, & enfin par le traité Caraïbe de 1660, où les Anglois eux-mêmes ont été parties contractantes, & du bénéfice duquel ils ont joui & jouissent encore.

irunty e 加加

dis as DOUGE

quedin

meuris, l

elle milis

érolaina:

Inflat

pulel

Angail)

e lace, s

is placed

e majeta

value!

er peutiff

INDEA!

do Bas 80. BH

5 智的學

大学

如此 enfa to

15 tu-16 a back!

si vel aperte quis rem abjiciat cum suffi- mémoire des cienti figno, quod eam non amplius Commissaiinter fua habere, fed in medio cuivis oc- res Anglois. cupanti expositam esse velit, & quidem nulla cum intentione alteri inde gratificandi; vel si ab initio quidem invitus ejus possessionem amittat, deinceps tamen pro derelictà eandem habeat, vel quia RECUPERATIONEM DESPERAT, vel QUOD TANTI EJUS RECUPERATIO NON SIT alias enim dominium rei suæ, amissa licet possessione, nemo invitus amittit (nist per modum pænæ, aut in bello ipsi auferatur) sed retinet jus eamdem recuperandi quamdiu animum recuperandi non deposuerit aut deposuisse censeatur. talium rerum dominium per occupationem acquiri non poterit, prioris domini jure adbuc subsistente. Cum autem, ut res pro derelicta babeatur, duo requirantur, primo ut quis nolit esse amplius dominus, deinde ut possessione se rei exuat, abjiciendo eam aut deserendo; alterutrum si desit, dominium non amittitur. Fac ergo rem a domino abjici, non tamen ea mente ut eam amplius suam esse nolit, nibil bic amittetur: contra fac nolle dominum amplius rem suam este, nist eam abjecerit, dominus esse non desinet.

LIII. Cette doctrine est fortement enjointe par la détermination de la loi Romaine (a). Qua ratione verius elle

ORSERVATIONS des Commissaires du Roi. (a) Cette loi paroît avoir le mobilier pour ob-Dd 2

HOIT

ladun (

to par

1123

III O

MAIR

Pane

moi

els 1

Wi

B, C

Mémoire des videtur, si rem pro derelicté a domino be-Commissais bitam occupaverit quis, statim eum domires Anglois. Pro derelicto autem babetur, 1751. quod dominus ed mente abjecerit, ut id in numero rerum suarum esse nolit; ideoque

statim dominus ejus effe desinet.

LIV. Il résulte évidemment de ces passages qu'il n'y sauroit avoir d'abandonnement absolu d'aucun pays, que lorsque le propriétaire possesseur s'en retire & se délaisse volontairement (a) & sans aucune nécessité (b); que pour qu'un pareil abandonnement puisse serveu ou d'un nouveau possesseur quel rancien possesseur à cette nouvelle possesseur possesseur à cette nouvelle possesseur à c'airement manifesté (c) par quelque acte, déclaration ou demarche dont son abandonnement puisseur de l'ancien possesseur de l'ancien de clairement manifesté (c) par quelque acte, déclaration ou demarche dont son abandonnement puisseur le seur le seur le cette nouvelle par quelque acte, déclaration ou demarche dont son abandonnement puisseur le seur le

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. jet. On la trouve dans les Instituts de Justinien, livre II, titre I, §, 47... édition de Hollande, fol. chez Blaew & les Elzev. 1663.

(a) Le passage de Pussendorf admet le cas d'un abandonnement forcé: Si invitus possessionem amittat.

(b) Il n'y auroit donc jamais d'abandon, car nul ne quitre ses possessions qu'à regret & par quelque nécessité. Les François ont quitté Saint-Eustache par la nécessité d'avoir de l'eau; les Anglois ont quitté Sainte-Lucie par la nécessité de se soultraire aux cruautés des Caraïbes.

(c) Ce principe est insoûtenable. Par-là, colui qui a cesse d'être propriétaire conserveroit le droit

de donner-

fe avoir été accompagné ou suivi (a); Mémoire des & qu'une retraite ou desertion occasion-Commissainée par surprise, ruse ou force supéries Anglois. 15 Novembrieure d'autrui, non plus qu'un acquies d'une pareille retraite, (le tout occasionné par nécessité, & nullement par une renonciation volontaire) ne sauroit éteindre le droit de l'ancien possesseur sur le de cette manière.

318

100

l, ti

i i

Tella Obtin té (I)

t don Melle nielce tione naoibi

ration

1000

ensilient deux del

2.在100

atme b

Mirjas

is distant

Q8'2 100

de en

per la est arribes able foi contactor LV. Voilà les seuls principes sur lesquels le droit de Sa Majesté sur l'isle de Sainte-Lucie (en tant qu'il se rapporte à la présente question) puisse être examiné & jugé; & à moins que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne puissent démontrer, selon le sens & en conformité de ces principes, que la sortie des Anglois de cette isle en 1640, ait été un abandonnement accompagné ou suivi d'un acquiescement à l'invasion Françoise (b), le droit

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On ne trouvera jamais d'abandon qui ait été suivi de pareilles déclarations : ce seroit alors plus tôt une cession ou une donation qu'un abandon

(b) Si les Commissaires Anglois affectent de répéter sans cesse que l'occupation des François en 1650 a été une invasion, les Commissaires du Roi troient pouvoir se dispenser de répéter de leux part, les circonstances qui prouvent que cette sesupation a été aussi tranquille que légitime.

Dd 3

res Anglois. 15 Novemb 1751.

Mémoire des droit de la Grande - Bretagne (fonde Commissai- fur une possession ancienne, réclamable & réclamée) n'en fauroit recevoir la moindre atteinte.

in chi

ate if

mais 1

1 acq

21, C

sosl'e

eme

陳

h

LVI. Pour en juger d'abord, y a-t-il aucun auteur François qui nie que les Anglois furent violemment chasses de Sainte - Lucie en 1640 par l'horrible effet d'un massacre? les Commissaires François eux-mêmes n'en conviennent-ils point? si donc ce fait est vrai (comme il ne l'est que trop) comment cette retraite forcée de leur part, peutelle être qualifiée d'une defertion vo-Iontaire \*, d'un abandonnement de

OBSERVATIONS des Commissaires du Rei.

\* Jamais les Commissaires du Roi n'ont qualifie la fuite des Anglois de Sainte-Lucie, après leur défaite par les Sauvages, d'une desertion vo-Iontaire, d'un abandonnement de leur choix, ni d'un deffein de laisser cette iste au premier eacapant, sans JAMAIS la réclamer. Ges conditions ne sont point nécessaires, pour que les François aient pû proster, en 1650, de l'abandon fait en 1640. Il suffit pour le droit de la France, que de fait l'ile le ait été abandonnée, & qu'il n'y ait pas eu d'opposition à l'établissement des François, ni de ré-Clamation , filentium Scientis & libere volentis , dit Grotius. Si l'ancien poffeffeur, infiruit qu'un autre possède, & ayant la liberté de réclamer, garde le silence ; alors l'abandonnement est présumé de droit.

Au surplus, ce n'est que par surabondance de droit, que les Commissaires du Roi font valoir ici le silence des Anglois; car, quand même ils auroient réclamé Sainte - Lucie dans les premiers temps de la possession de M. du Parquet, ils y auroient été mal fondés; leur expulsion en 1640,

leur choix, ou d'un dessein de laisser Mémoire des cette isle au premier occupant, fans Commissaijamais la réclamer? res Anglois.

LVII. Leur départ ne fut assurément 15 Novemb. pas tel, ni en réalité ni en apparence; mais quand cela feroit, ce ne feroit pas encore un abandonnement avec un acquiescement à l'acquisition d'autrui, de la manière que le droit des gens l'exige pour qu'une Nation puisse perdre son droit de réclame sur un pays dont elle a été le juste propriétaire.

rd, it is constructed in the construction of t

Rite

nte is

in and

odna i Francis

提的

The state of the s

旗,郑

L derica

WE AT

i facial

la Blad

day at

PEQUE,

(Palice I

LVIII. Ceux qui réfléchissent un moment fans partialité, sur l'origine & les circonstances de ce massacre & de la fuite subséquente des Anglois, doivent s'apercevoir & reconnoître qu'ils quitterent Sainte-Lucie, temporis causa, & non animo abjiciendi. Et si les François eux-mêmes ne l'eussent pensé ainsi en ce temps - là, ils ne se fussent probablement pas tant pressés à s'emparer de cette isle \*, à y fabriquer un fort

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. lans aucun retour jusqu'en 1650, ayant éteint tout le droit que pouvoit leur avoir donné sur certe isle un séjour de quelques mois; d'autant mieux que cette expulsion des Anglois devoit être regardee comme une reprise de l'isle par les Sauvages, sur qui les François l'ont conquise à leur tour, &

s'y sont maintenus jusqu'au traité de 1660. \* Les réflexions de ce paragraphe partent de l'erreur ou ont été les Commissaires Anglois, que les François se sont emparés de Sainte - Lucie la même année que les Anglois en ont été chasses par les Sauvages; erreur qui ne doit plus subsister,

Dd4

Mémoire des & à y jeter une garnison; ce qui avoit Commissai bien l'air (comme le P. Labbat l'obses Anglois ferve, avec raison) non pas tant de fe maintenir contre les Indiens, que contre les Nations Européennes; ce qui veut dire, contre les Anglois en particulier, pour les empêcher de s'y

rétablir. LIX. Il est vrai qu'il se passa deux ans depuis le massacre des Anglois & l'invasion Françoise, avant que la couronne Britannique eut revendiqué la possession de Sainte-Lucie par aucune voie de fait (a); mais ne gémissoit-on pas alors en Angleterre fous les calamités d'une guerre civile? Et une suspension si passagère d'un réclame actif, occasionnée par une crise de cette nature, pourroit-on la considérer comme ce silentium scientis & libere volentis. que Grotius requiert si absolument pour constater un abandonnement parfait & volontaire?

LX. Un long délai de la revendication de notre droit (si effectivement il eût été long) ne sauroit invalider celui d'un peuple chassé par la force de leur possession comme nous le sumes, & occupé d'abord chez lui par une

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Ces prétendues réclamations de 1644 & 3645 sont des anecdotes chimériques: Sainte-Lucie étoit encore vacante, & les François n'y entrerent qu'en 1650.

ne proment ue Lo

nerre

bys.
LXI
to rap
totati
lince

firme

BSE (4) L mai l 88, n

Rureu

oila ilis, i

in :

mes me e de qu m d' m d' m de

in a significant of the signific

M. W.

guerre civile (a); & quand il le pour-Mémoire des roit, un femblable délai ne fauroit Commissaitre produit, puisque nous venons justifies Anglois. tement de prouver un peu plus haut, 1751. que Lord Carlisse envoya des gens de la Barbade à Sainte Lucie.

la Barbade à Sainte-Lucie en 1644 & 1645.

LXI. Que les PP. du Tertre & Labbat rapportent tous les deux quelques tentatives des Anglois pour libérer Sainte-Lucie de l'invasion Françoise (b), & que le P. Labbat en particulier affirme la descente des Anglois & le mauvais succès qu'elle eut en 1657, laquelle, pour n'avoir pas été plus heureuse, n'en est pas une moindre instan-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Les guerres civiles d'Angleterre ne lui ôtètent ni la connoissance de l'établissement des François, ni la liberté de réclamer. Que répondroit
on à la France, si, sous pretexte de ses guerres
civiles, elle vouloit revendiquer le Bresil, la Ca-

toline, &c!

QUIA

obal as m

iens, enne; Angla her a

2 100

edina mile mile mile

c la fe

lo p

issie i

BE: 30

mail.

(b) Dans l'intervalle de 1640 à 1664, la seule entreprise connue, dont le P. du Tettre ne dit qu'un mot, & sur laquelle le P. Labbat sait an commentaire à son gré, cst un acte de violence exercé en 1657 par un particulier Anglois: entreprise qui ne peut être regardée que comme l'action d'un pirate & d'un sorban, puisqu'elle n'a pas été autorisée, & qui d'ailleurs, quand elle l'auroit été, ne pourroit rien opèrer en saveur de l'Angleterre, 1º parce qu'elle ne changea rien à l'état de Sainte-Lucie; 2º parce que l'abandon des Anglois en 1640 & la possession des François en 1650 avoient éteint tout droit Anglois; 3º parce que le traité de 1660 mit le dernier sceau au droit de la France.

Dd 5

res Anglois. 1751.

Mémoire des stance du réclame de leur droit soûte. commissai- nu par des activités conformes à leur 15 Novemb. différentes fituations, & de ce que la Grande - Bretagne (quoique déchirée d'une guerre civile) n'avoit jamais laiffé écouler le temps le moins suffisant pour faire naître la moindre ombre d'une idée de prescription; mais qu'au contraire, elle avoit toûjours projeté & tenté de se remettre en possession de cette isle, jusqu'à ce qu'enfin elle v reuffit fous la conduite du Colonel Caren.

LXII. Des démarches si uniformes \* en faveur d'un droit si manifeste, ont été plus que suffisantes pour prévenir toute racine de prescription, & surtout dans un cas où notre première interruption d'une résidence constante dans l'isle avoit été l'effet d'un massa. cre subit & expulsif, & à laquelle l'invasion Françoise succéda en moins de deux mois de temps, pour ainsi dire

fans

a les installation in a les installations in

the Out of the other

100

21

130

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. \* C'est à cette seule action particulière de forban, de laquelle on vient de parler, que se réduisent toutes ces démarches uniformes.

Quant à toutes les imputations odieuses que Mrs. les Commissaires Anglois accumulent ici sur l'occupation des François, qu'ils supposent si lubite, seroit-ce trop se flatter que de croire qu'ils seront fâchés de s'y être livrés sur la foi d'une date qui auroit du leur être suspecte. & dont ils auroient pû reconnoître la fausseré dans le P. du Ter. tre & sur les pièces que les Commissaires du Ros leur avoient communiquees ?

fans intervalle, & affurément avant Mémoire des que les Anglois eussent pû revenir & Commissaife refaire d'une surprise & catastrophe 15 Novemb. si fatale; à quoi il faut encore ajoûter que les François après ce coup de main (exécuté fur le champ, & tout comme ils auroient pû faire s'ils euffent agi de concert avec les Barbares) eurent grand foin de mettre leur exploit & leur jouissance de cette isle Angloise, à l'abri de toute revendication subite par voies de fait, comme ils avoient juste lieu de l'appréhender, & comme leur érection d'un fort & autres précautions militaires en font foi-

LXIII. Sur le tout, voici l'état réel

de la question dont il s'agit \*.

Si les Anglois eussent abandonné

cette isle volontairement;

droit

it jama

n;min

posseni u'enfai

e du (

manife

pour p

e pro

a end pour in

patriolic arler, qui

mri. jons of

accumula ils fappois

ne de m

irla ficht e, die

deskl mnikal

Que les François eussent pris posfession après un long & apparent délaissement; the Committee and Italy

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. \* Cette analyse met dans la nécessite de la répétition.

L'abandon volontaire n'est point requis : il suffit que le possesseur qui a abandonné, garde volontairement & sciemment le silence lors de l'occupation

du nouveau possesseur.

Le délaissement des Anglois a été des plus apparens & des plus réels, & les François n'en ont profité qu'après dix ans,

L'acquie/cement est manifestement présuné de

droit par le silence.

Donc l'année 1640 a été fatale aux prétentions des Anglois. Allinov no no municipa do la (1)

191

m d

EST !

150

100

100

20

A

Mémoire des Commissai-1751.

Et que les Anglois eussent acquiescé d'intention manifeste à leur possession Is Novemb, pendant maintes années fuccessives, pour lors l'année 1640 pourroit être censée & réputée fatale au réclame actuel du droit de la Grande-Bretagne; mais aucune de ces circonstances n'existe, tandis que tout au contraire les Anglois furent expulsés de l'isle par un massacre, les François en prirent occasion de s'en emparer fur le champ furtivement (a) & de s'y fortifier à la hâte: le filence ou plustôt l'inaction des Anglois (quoiqu'au fort d'une guerre civile) n'eut lieu que pour un fort petit espace de temps.

LXIV. Peu d'années après on fit des diligences de la part de la couronne Britannique, pour revendiquer son droit sur cette isle (b) par voie de

ORSERVATIONS des Commissaires du Roi

(a) Les François ne se sont emparés de Sainte Lucie ni fur le champ, ni furtivement. Ce n'eft qu'après dix ans qu'ils en ont pris possession. C'est ouvertement & publiquement qu'ils s'y font établis & mis en état de s'y défendre contre les Sauvages. Devoient-ils laisser plus long-temps àd'autres Nations la facilité de profiter de l'abandon des Anglois, ou aux Sauvages même les moyens des y fortifier & d'y multiplier. Une telle conduite auroit été contre les régles de la prudence la plus commune, sur-tout dans ces temps de trouble, ou les Puissances Européennes n'avoient, pour ainsi dire, point de possessions solidement assurées dans les Antilles.

(b) Il est étonnant qu'on yeuille faire valoir, à

fait; & on les a constamment repé-Mémoire des

tées depuis, jusqu'à ce qu'elle en fût Commissaires Anglois, remise en possession sous le gouverne-15 Novembe ment du Lord Willougby & la con-

duite du Colonel Caren.

L'Isu

nt accoun

ur poli

fuccel

pound

au 10

Grand

Ces o

que in

arent a , les fr

s'en a

nt (a) l

ence

) n'en

ce de M

es apra

rt delu

evend

omsi di

t empare

er intend

pris poss

endre au

is long.m

ficer de la me les mi

ne telem

processi

ps le tre

ent, post

ent which

enile fitt

LXV. Les Commissaires de Sa Majesté ont donc encore lieu ici de croire & d'espérer qu'après une exposition aussi sincère & aussi authentique de toutes les circonstances & suites de l'expulsion barbare soufferte par les Anglois (a), & de l'usage plus intéressé qu'honorable qu'en firent les François, & après la preuve du droit des gens que nous venons de faire subir au titre François qu'on prétendoit en faire résulter; ils ont lieu (disons-nous) de se flatter, que les Commissaires de Sa Majesté très - Chrétienne se rangeront à l'opinion que l'époque de 1640 n'est pas plus favorable à la prétendue possession de la couronne de France, fon-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. la face des Nations policées, une revendication enreprise par voie de fait en pleine paix, sans aucune demande préalable. Peut-on appeler revendisation une telle violence à l'égard d'une nation voiline & amie, & pour un pays qu'elle occupoit depuis vingt-quatre ans, suivant les Commissaires Anglois, & dans la vérité, depuis quatorze ans, pendant lesquels étoit intervenu le traité de Westminster en 1655?

(a) Ce sont les violences faites par surprise en pleine paix contre une colonie où l'on n'a aucun droit légitime, qui sont plus intéressées qu'honers.

Hles.

Mémoire des fondée sur l'invasion injuste (a) de M.
Commissaires Anglois1751.

du Parquet, que celle de 1627 à la
prétendue priorité de découverte &
d'établissement, fondée sur la commission vague & prématurée (b) à Mrs.
d'E'nambuc & Rossey; & que par ainsi
le titre établi dans la couronne de la
Grande-Bretagne sur l'isse Sainte-Lu-

une priorité, mais encore sur une continuité de droit.

LXVI. Cependant les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne se sont répandus dans leur Mémoire sur quelques considérations d'une nature différente; mais qui n'en sont pas moins tendantes à esquiver (c) la force du raisonnement & des faits qu'on vient d'établir: il sera donc nécessaire de les résuter ici avec une égale évidence.

cie, n'est pas seulement fondé sur

LXVII. On commencera par la conféquence qu'ils ont tirée en faveur de

leur

Ly a

over

11,

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est l'entreprise du colonel Caren en 1664, qui mérite la qualification d'invasion injuste, d'autant plus qu'elle a été desavouée par celui qui en étoit le moteur secret.

(b) La commission de M. d'E'nambuc n'a été ni vague ni prématurée, comme on l'a fait voir: & la prétendue priorité des établissements Anglois dans les Antilles, ainsi que la continuité de leur droit sur Sainte-Lucie, sont des romans contraires à tous les monumens historiques.

(c) Les Commissaires du Roi se flattent d'avoir pleinement résuté & non esquive les alléga-

tions des Commissaires Anglois.

leur prétendu titre (a), de ce que la Mémoire des France, pendant sa vingtaine d'années Commissaires Agloisd'une possession de l'isse de Sainte-Lu-15 Novemb, cie, y auroit eu une suite successive de Gouverneurs; & de ce que ses sujets en auroient passé des contrats d'achat & de vente dans le royaume même de la France, de l'aveu & fous les auspices de son propre gouvernement.

LXVIII. Les Commissaires de Sa Majesté ont déjà détruit cette conséquence dans son principe, en prouvant, comme ils ont fait, le droit antérieur & fubséquent de la couronne Britannique sur cette même isle de Sainte-Lucie, & l'invalidité de la possession Françoise fondée sur une pure invasion; en vertu de laquelle la couronne de France pouvoit bien y établir des Gouverneurs de fait, mais nullement de droit (b), tandis que M. du Parquet ne pouvoit aucunement ache-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Mrs. les Commissaires Anglois pourroientils indiquer quelqu'autre genre de preuves plus authentiques d'une possession réelle, suivie, tranquille & reconnue?

(a) del 1607 i 1607 i 16 per 18 per 18 per 18 fone fur use

constitution of the farmer of

qu'on rellaire

e évide traparte en fant

iJini

el Casas

of the state par one

E'namer

e mili

iffenes!

certical

IOMES II

i fe has

e/gaine all

(b) La distinction du fait & du droit est ici ians aucune application. La possession pour les terres vacantes se confond avec le droit de propriété, sur-tout lorsqu'il intervient des traités qui n'y donnent point d'atteinte; & c'est-là le cas pour Sainte-Lucie, qui étoit vacante quand les François se sont mis en possession de cette isle, & dont ils ont par conséquent acquis le droit de proprieté vis-à-vis la Nation qui l'avoit abandonnée.

Commissai-1751.

Mémoire des acheter ou acquerir d'une compagnie Amériquaine ou d'Indes occidentales 15 Novemb. de France, un bien qui n'appartenoit du tout point à cette compagnie. le contrat qui en fut passé en France, non plus que tous ceux qui l'ont fuivi. n'ont pû légitimer l'invasion qui en fut le prétexte; de forte que ces fortes d'allégations sont étrangères à la question, ou n'offrent tout au plus qu'une vaine pétition de principe (a).

1 fes

Oro

idro

tirat

it.

西西 M

IN.

LXIX. Les Commissaires de Sa Majesté très - Chrétienne permettront qu'on confidère d'un peu plus près la thèse générale que leur conséquence implique. En observant que si les cessions & ventes d'un pays ou territoire, usurpé par les sujets d'un Prince, pasfées & contractées entre eux, dans ses propres E'tats & fous ses propres auspices, soit avec ou sans connoissance de cause de sa part, fussent admises comme titres suffisans pour détruire ou prohiber le droit de réclame & derentrée en possession de la part du Prince, fur les sujets duquel ce pays ou territoire auroit été usurpé, il seroit au pouvoir de tout Prince supérieur en

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est une pétition de principe d'accuser une Nation d'avoir usurpé, quand on n'a pas prouvé qu'on étoit propriétaire; & c'est pis que pétition de principe d'appeller invasion une prise de possession pacifique d'une terre vacante.

force (a) à fon voisin, de légitimer mémoire des toutes les usurpations que lui même Commité ou ses sujets auroient une fois trouvé res Anglois moyen de mettre en pratique. Cette 175 Novemb. manière d'acquérir renverseroit toute sorte de principes sur lesquels le droit de propriété s'est jamais trouvé établi, à ne laisseroit plus lieu qu'à la rapine

& à des guerres.

е сопр

Occiden

n'appere mpagaia l'é en fan

pui Poci

ères ils

pe (a)

ne pent

eu plas

ir con

t que i

un Print

e eul

fes pur

ns com

OUT CHE

clamedi

part di

pays

é, ill

e finds

ringiel

0101

ef pig

N DE NO

2005

LXX. Après cette confidération, il ne fera pas mal-à-propos de remarquer que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne n'ont cité aucun traité du droit des gens, pour appuyer une conséquence qui implique une doctrine si étrange (b), tandis qu'il y a les autorités les plus fortes pour la prohiber, & que les passages allégués peu auparavant dans leur propre Mémoire, se trou-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi-

(a) Ce n'est point par la force que la France a acquis Sainte-Lucie, relativement aux Anglois; & c'est par la force; & todjours en temps de paix, que les Anglois ont entrepris plus d'une fois de l'y troubler.

(b) Les Commissaires du Roi n'ont pas cruqu'il sur nécessaire d'accumuler des passages d'Auteurs pour prouver que plusieurs cessions & ventes, qui se succèdent l'une à l'autre sans interruption, & qui toutes sont accompagnées de tradition réelie, & suivies de possession patible & publique, dénotent & conférent un droit de propriété actuelle. Les Commissaires Anglois disent l'équivalent quel ques lignes plus bas, & l'on croit que leur aurorite doit suffice pour empêcher qu'on ne trouve cette doctrine si étrance.

Tom. I. Ee

DE S

(1) de

orife 1

Mémoire des trouvoient incompatibles avec une

commission fuggestion de cette nature. res Anglois. IXXI Il est bien bors d

15 Novemb.

1751.

LXXI. Il est bien hors de tout doute que dans le commerce & les transefté ti actions d'une vie civile, les cessions er du & ventes (a) dénotent & conférent un inns en droit de propriété actuelle: mais dans mave ce même état civil, celui qui céde ou rem qui vend doit être autorisé par le pro- neusse priétaire, ou être tel lui-même pour rendre une pareille cession, vente ou mai autre acte de cette nature juste & valable; & rien ne sauroit être plus hors d'œuvre & plus erroné en même temps que d'appliquer une maxime de droit civil à une question fondée sur le droit des gens; tandis que cette même ma xime, bien loin d'influer en rien sur une discussion de cette nature entre deux puissantes Nations, porteroit mê- porteroit même à faux sur une cause semblable en-

LXXII. Nous passons à d'autres conséquences aussi peu fondées, que les Commissaires de Sa Majesté très les Chrétienne établissent sur quelques traités & autres événemens survenus pendant le sort varié de la Sainte-Lu-mine.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. de

(a) Dans tous les cas ces ventes & cessions sont mon certainement une preuve de possession; & le droit mon est présumé en faveur du possesseur lorsqu'il n'ya, si point de titre contraire.

cie (a) depuis l'invasion Françoise & Mémoire des de tou la reprise par les Anglois.

LXXIII. Les Commissaires de Sa res Anglois. Majesté très - Chrétienne prétendent Majerre du traité conclu entre les deux inférer du traité conclu entre les deux mations en 1655, que si les Anglois euffent cru avoir le moindre droit sur cette

lent cru avoir le moindre droit sur cette diffe au temps que ce traité fut conclu, pris ils en eussent exigé la restitution, ou au moins une compensation par ce

même traité.

L'ISLE

Les Commissaires de Sa Majesté ont quelque lieu d'être furpris de la manière qu'on avance & qu'on infifte fur marque si légèrement faite, puisqu'il marque si légèrement faite, puisqu'il est évident, eu égard au but général de ce traité & les choses auxquelles il fert à pourvoir, que ce fut purement & simplement un traité de Commerce; & sa vingt - cinquième \* clause,

OBSERVATIONS des Commissaires du Rot.

(a) Le fort de Sainte-Lucie n'a point varié pendant les quatorze ans dont il s'agit ici, c'est-à-

dire depuis 1650 jusqu'en 1664.

\* C'est précisément sur ce XXV. article que les Commissaires du Roi souriennent que si les Auglois avoient eu alors quelque prétention sur Sainte-Lucie, ils n'auroient pas manqué d'en faire mention dans le Traité de Westminster, soit pour en avoir la restitution ou en faire compensation, ou du moins pour que les Commissaires auxquels on renvoyoit la discussion sur la propriété de Pentagoet, Saint-Jean & Port-Royal dans l'Amérique septentrionale, traitassent aussi de celle de Sainte-Lucie. On n'accusera pas sans doute Croinwel; qui Ec 2

Mémoire des établissant des Commissaires pour régler les droits sur Pentagoet, Saint-Commissai-15 Novemb, Jean & Port-Royal, est l'unique qui n'est pas purement & exclusivement relative à la nature d'un pareil traite.

LXXIV. Peut-on donc avanceravec la moindre ombre de raison que la couronne de la Grande-Bretagne a perdu son droit sur l'isle de Sainte-Lucie, à cause qu'elle ne l'a pas revendiqué dans un traité de Commerce (a) où la bienséance ne lui permettoit pas d'en faire seulement la moindre mention!

LXXV. Peut-on d'ailleurs prétendre qu'une Nation ne fauroit conserver ses droits dans une telle région du monde, à moins de les faire valoir en chaque traité rélatif à de tout autres objets & à tout autre région que

celle-là (b).

i du LXXVI.

Hume

us si

to fuff

NXX appo

MERI

1600

mos p

111 6

Will street

ite

bago

一曲

Imi

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi qui gouvernoit alors l'Angleterre, d'avoir négligé les droits & les pretentions de sa Nation, sur-tout en Amérique.

(a) Les Commissaires du Roi ne prétendent pas que le défaut de revendication dans le traité ait fait perdre aux Anglois leur droit sur Sainte-Lucie. Ils foutiennent que celui que pouvoit leur avoir donné leur entrée dans cette ifle en 1639, étoit perdu & éteint par leur abandon des 1640, & par l'établissement des François en 1650

Comment la hienséance permettoit - elle aux François de demander Pentagoet, & défendoit-elle aux Anglois de demander Sainte-Lucie?

(b) Oui, on le pourroit dire, sur-tout quandil

LXXVI. Il est de la décence (a) de Mémoire des préfumer que les Commissaires de Sa Commissaires Anglois. Majesté très-Chrétienne fauront bien 15 Novembre faire eux mêmes la folution de ces deux questions, & qu'ils voudront bien s'en contenter comme d'une réfutation suffisante de ce qu'ils ont cru pouvoir inférer du filence observé dans le susdit traité sur le droit en question & fur toute matière de cette nature, & relative au district auquel ce droit le rapporte.

LXXVII. Quant aux endroits du Mémoire François où l'on bâtit sur la supposition suivante, que par le traité d'union & de ligue offensive & défenfive entre les François & les Anglois, fait à Saint-Christophe en 1660, & par

un autre prétendu traité\*fait avec les

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. s'agit d'un bien nouvellement acquis & dont la possession actuelle & suivie fait & doit faire dans le temps present & par la suite, le principal titre de pro riété.

a) Il est de la decence de présumer que les Commissaires Anglois trouveront plus que suffisante la solution que les Commissaires du Roi ont

Roi at 1 ation del

S POU

18,390

unique clusives ureil m uvances uifos qu

- Breag

e de W

elan

lin

nenclan

leurs pr

elle rep es faint à de m

tre régio

四月 1

re, denie

1 North

ur deta la

in one in cette it 5

2025/10 16

cois to H

ermemat.

et, hiers

te-Lack

I THE

\* Le traité d'union entre les François & les Anglois n'étoir qu'un traité préparatoire à celui que les François ont ensuite négocié avec les Caraibes, & qui a servi à assurer la paix des Antilles Sur quel juste fondement les Anglois reconnoissent-ils le premier, & veulent ils contester le second? Nont-ils pas profité dans le remps & ne profitent-ils pas encore, comme les François, de la paix que ce dernier traité procura avec les Caraibes ? Ee 3

res Anglois.

Mémoire des Caraïbes dans la même année, le précommissai- tendu droit des François auroit été is Novemb, reconnu par les Anglois dans le premier, & dans l'autre par les Anglois & les Sauvages conjointement; les Commissaires de Sa Majesté se contenteront d'offrir à ceux de Sa Majesté très-Chrétienne quelques observations propres à faire disparoître cette singulière hypothèse à leurs propres yeux.

LXXVIII. Pour le traité d'union, il fut conclu entre les Gouverneurs & habitans François des isles de Saint-Christophe, Guadeloupe, Saintes & Marie Galante, d'une part; & les Gouverneurs & habitans Anglois de Saint-Christophe, Mont-serrat, Nevis

& Antigues, de l'autre.

Ceux-ci en furent les uniques Par-

ties contractantes.

Tout ce qui fut stipulé dans ce traité se trouve restreint aux intérêts mutuels des seuls habitans desdites isles; l'isle de Sainte - Lucie n'y est aucunement mentionnée (a).

LXXIX.

DI

ties C

dos

(bon

reme

den:

pate e

MRV

025 G

Bitt

2 000

ids I

mité.

R, d

5,02

il pa

rien

La

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi, bes? Peut-on, au bout de près d'un siècle, revenir contre un traité, sous la foi duquel les Caraibes vivent encore aujourd'hui, & dont l'exécution de toutes parts se trouve constatée par les possessions actuelles des trois parties contractantes?

(a) Les Commissaires du Roi n'ont jamais prétendu que l'isle de Sainte-Lucie ait été nommément comprise dans ce traité; mais simplement qu'elle y étoit implicitement & nécessairement

LXXIX. La clause par laquelle les mémoire des Parties contractantes consentent, que Commissair, dans la présente union entreront, res Anglois, si bon leur semble, Mrs. les Gouy verneurs & habitans des isses de l'une & de l'autre Nation, de présent
absens " ne sauroit porter sur d'aures colonies que celles dont la possession étoit pour lors hors de toute
dispute entre les deux Nations (a), &
ne pouvoit par conséquent être censée
y comprendre l'isse de Sainte-Lucie,
dont

e, lep

amout !

ans lem

es Au

emen; é fe con

Sa Max observed

opres pa

DUTOUS CONTROL

e, Sim

partite

s Anga Sema,

BOOK S

ptérés su

A awar

ei en

dunter

i done

& don't

20世世

CONTENTE

oi n'on s

cie ai en en

& photo

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. comprise, puisqu'on réservoir aux Gouverneurs & habitans des isles de l'une & l'autre Nation, qui n'y avoient pas paru, la faculté d'y entrer, & qu'en conséquence le sieur de Vanderoque, Gouverneur de la Martinique & de Sainte-Lucie, envoya des Députés pour être admis, & dans ce même traité d'union, & dans celui qui seroit fait a-

vec les Caraibes. (a) Sainte-Lucie étoit en 1660, bors de toute difpute, dans la possession des François. On l'a pron. vé par la succession non interrompue des Gouverneurs, par le silence du traité de westminster, par les contrats de vente, & enfin par ce traité-ci-C'étoit une occasion pour les Anglois de revendiquer leur droit, quand ce n'auroit été que par une protestation & une reserve. Mais ce droit ne sublistoit pas même en idée, & les Anglois ne penfoient pas alors à rentrer dans une isle où ils ne pouvoient espérer de se soûtenir contre les Sauvages. Les prétentions sur Sainte-Lucie n'ont paru qu'après la paix procurée par les François, & apres qu'au moyen de cette paix les Anglois ont tru pouvoir jouir tranquillement d'une isle acquile aux François, par de très-grandes dépenses & du prix du fang de leurs Gouverneurs & de leurs Soldats.

Ee 4

Mémoire desdont l'invasion Françoise, après le commissi massacre expulsif des Anglois, avoit res Anglois, toujours été une possession prétendue

175: & contestée.

LXXX. Sur le tout nous ajoûterons qu'il n'y a pas la moindre apparence que ces Parties contractantes eussent aucunement en vûe de régler le droit de propriété de cette isle, n'ayant aucun pouvoir de cet ordre; & le Comte de Carlisle, à qui elle avoit été concédée n'étant aucunement intervenu dans ce traité, qui d'ailleurs, par des termes exprès, avoit été foumis comme de raison à l'approbation ou l'improbation de l'une ou de l'autre des deux Couronnes, sans qu'il paroisse qu'elles se foient jamais exprimées sur ce sujet d'aucune manière \*; & enfin, qu'indépendamment de ces deux dernières remarques, l'intention manifeste de ce traité n'offre rien aux Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne de quoi appuyer leur supposition purement gratuite.

LXXXI. Quant à l'autre traité intitulé, ,, Verval ou Traité, par lequel , M. de Vanderoque Gouverneur gé , néral des isles de la Martinique & ... de

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Ce n'est point ce traité qui établit le doit de la France tur Sainte-Lucie; il en administre simplement une nouvelle preuve; & la ratification stes Souverains est indifférente à cet égard.

de Sain mineum habitat font ac paix e

it les
1000"
LXXX

If auc

mps de
ms le t

ar de LXX

(0) 11

it avec !

en dans
os on pa
slacie co
none,
though,
t Vander
tt. Sa
tt Sainte

the qu

Alatie um di e, où e uefte ut elle

, de Sainte-Alouzie, pour les enfans Mémoire des mineurs de M. du Parquet, & les Commissihabitans de ladite isle Martinique, res Anglois. font admis au Traité d'union & de

paix entre les François, les Anglois

" & les Caraïbes, du dernier mars

,, 1660 "?

) 310 Ethic

others ppasses is seen to be de-

DEEL

福

on other

il

promise in the second

1 de 31

n and is Out

emil

神の

日本日

X bush

( des

LXXXII. L'ifle de Sainte-Lucie n'est aucunement mentionnée dans le corps de ce Verbal; mais uniquement dans le titre, en guise d'extension (a), de celui dont on décore le Gouverneur de la Martinique.

LXXXIII. Lorfqu'on examine de près

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Il est constant que le résultat du traité fait avec les Caraibes en 1660 fut en effet la paix générale des Antilles, & qu'elle s'étendit également dans toutes les isles possédées par les François ou par les Anglois, particulièrement à Sainte-Lucie comme à la Martinique. Dès qu'elle fut conclue, le fieur Houel, Gouverneur de la Gua-deloupe, dont elle étoit l'ouvrage, l'écrivit à M. de Vanderoque pour le prier d'en donner avis partout. Sa lettre porte nommément à la Martinique & à Sainte-Lucie; & ce n'étoit point en guise d'extension que le sieur de Vanderoque étoit qualifié Gouverneur de Sainte-Lucie comme de la Martinique: il l'étoit réellement & de fait de l'une & de l'autre, & il entretenoit à Sainte-Lucie un Commandant & une petite garnison. C'est bien plustot le Gouverneur de la Barbade qu'on décore, en guife d'extension, du titre de Gouverneur de Sainte-Lucie, où l'Angleterre n'a jamais eu d'établifiement durable, de Saint-Vincent & de la Dominique, où elle n'en a jamais eu aucun, & de tout le reste des Antilles Françoises, sur lesquelles même elle n'a jamais eu de prétentions.

Ee 5

Commissaires Anglois. 15 Novemb.

Memoire des près la nature de cette production (a). elle n'offre plus que le détail d'une con-

1751.

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est une illusion de vouloir qu'un traité fait avec des Sauvages soit revêtu des mêmes formes qui s'observent entre les Puissances Européennes. Quand il a été exécuté par toutes les parties, & qu'il a subsisté un grand nombre d'années à l'avantage des unes & des autres, il devient un acte aussi folide qu'aucun de ceux qui sont le plus chargés de solemnités : il ne dépend plus d'une des parties de l'attaquer ni dans le fond ni dans aucun article.

Tel est le traité de 1660 : il a tosijours été exé-

cuté depuis.

Les Caraïbes, possesseurs originaires de toutes les Antilles, l'ont toûjours regardé & le regardent encore comme le titre fondamental, vis-à-vis des François & des Anglois, de la propriété & possession des isles de Saint-Vincent & de la Dominique, qu'ils fe reservèrent en abandonnant aux deux Nations les isles dont elles étoient respectivement en possession.

Les François de leur côté se sont constamment

conformés aux conventions de ce traité.

Quand même les Anglois n'y auroient pas patu comme parties contractantes, ils ne l'ont pas moins accepté; car quelle acceptation plus forte que d'avoir autorisé à le faire, & de l'avoir exé-

cuté après qu'il a été fait?

En un mot ce traité que les Commissaires Anglois veulent attaquer, est encore aujourd'hui l'acte le plus certain par lequel les Caraibes ont reconnu la propriété des Européens pour les isles dont ils étoient auparavant les seuls habitans & possesseurs; & à cet égard l'on peut dire que c'est le titre le plus solide de toute propriété Européenne dans les isles Caraibes. La possession de ce que les François & les Anglois occupoient pas refpectivement, a acquis par le consentement des originaires, toute la force qu'elle pouvoit avoir.

Mais fi les Sauvages se sont restraints, comme

nofére

e des

inique

pient

n avo

er ter

Million

iela (

meric

Ries rerbal

is de

100 p

ppola

wit ê

mers,

jois ,

wint

4:50

time.

book

(CC

conférence entre sieur Houel & quin-Mémoire des ze des principaux d'entre les Caraïbes Commissides isles de Saint-Vincent & de la Do-15 Novemb. minique, & des Sauvages qui habitoient auparavant à la Martinique, & en avoient été chasses durant la guerre; tenue en présence des PP. Beaumont de l'ordre des Frères Prêcheurs, Missionnaire apostolique, & du Vivier de la Compagnie de Jesus, Supérieur des missions dudit Ordre dans les isles Américaines, & des fieurs de Loubières & Renaudot, par lesquels ce verbal fut figné, mais nullement par des députés de l'isse de Sainte-Lucie, non plus que par les Indiens, en y apposant leurs marques comme de coûtume: de sorte que ce verbal ne pouvoit être obligatoire envers ces derniers, & encore moins envers les Anglois, qui n'y intervinrent du tout point comme parties contractantes.

1

pio di mini i tono

de las

firm

i pale font to

快車

100

neuth e also nommi oten an

-

it.

THE MAN

計画

de l'uni

nuite puris

poor b

The second secon

OPHINE

in, s

LXXXIV. Il conste par les termes mêmes de cette conférence, qu'elle n'avoit d'autre but, & que les Indiens

n'y

OBSERVATIONS des Commissaires du Rei.
l'on n'en peut pas douter, aux senses isses de Saint-Vincent & de la Dominique, il est évident qu'ils n'auroient pas pû disposer postérieurement de Sainte-Lucie en faveur des Anglois, quand même les François n'auroient pas été en pleine & tranquille possession de cette isse.

Au reste c'est badiner sur les mots que de dire que les François ne possédoient pas alors Sainte. Lucie, mais qu'ils l'occupoient depuis vingt ans.

ses Anglois. 15 Novemb. 1751.

Mémoire des n'y convinrent d'autre chose que de Commissai pourvoir en général à une paix vague entr'eux & les colonies Françoises & Angloifes, fur une proposition des François d'y comprendre ces derniers, afin d'affurer par · là à ces mêmes Indiens une retraite dans les isles de Saint-Vincent & de la Dominique, en excluant de ces isles l'admission de toute sorte de Chrétiens, à l'exception des seuls missionnaires François.

LXXXV. Rien ne fauroit donc être plus chimérique & plus différent du but de cette conférence, & des stipulations qui y furent faites, que l'acquiescement qu'on suppose dans les Anglois au titre donné à un Gouverneur François par d'autres François. dans un verbal ou rapport qu'ils lui en font; & rien ne fauroit être plus recherché & moins éblouissant que les viies qu'on prête aux pauvres Caraïbes, comme fi les Sauvages eussent prétendu entrer dans les confidérations abstraites du droit des François & des Anglois dans leurs possessions respectives, ou seulement comme s'ils enssent eu le moindre égard à la paix & au repos des deux Nations qui avoient concouru à les fubjuguer eux ou leurs compatriotes.

LXXXVI. Cependant les Commiffaires de Sa Majesté très - Chrétienne font encore un usage tout aussi peu

alable

ppola

HIS UT

uifition

frent d

ne en

HODS

ne ne

I aupi

but p

Witer a

ien fu

ierale

noire

165-(

m a

川川町町

valable de ce même verbal, en le Mémoire des fupposant non seulement un traité, Commission mais un traité propre à annuller l'ac. res Anglois. quisition sur-abondante que les Anglois 1751. serie en 1663 \*. voyez la

\* Voyez la fin de la note précedente.

LXXXVII. La manière dont nous précedente. avons déjà fait voir que cette prétendue négociation ne fut en réalité qu'une conférence Françoise pour ménager une retraite aux Caraïbes, & auprès de ceux-ci un libre accès aux seuls missionnaires François, & dont par conféquent il ne pourroit réfulter aucun traité capable d'influer en rien fur notre présente discussion générale, sert en même temps à dévoiler que cette suggestion, dans le Mémoire des Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne, ne tend qu'à l'emprunt d'un moyen imaginaire, faute de meilleur, pour invalider, s'il étoit possible, l'achat en question des Anglois; tandis que quand cet achat feroit annullé, il n'en résulteroit rien contre un droit qui se trouve d'ailleurs fibien établi fur un double fondement de priorité d'établissement & de continuité de possession, par maintien, par réclame & par reprile.

The control of the co

deb out

11 (11

Fran

qu'is in cre pur ant ou

vies (a

COLU

les fran polidi

COM

ard a hi

tions i

les (18

LXXXVIII. Cependant il reste vrait que l'achat des Anglois en 1663, ne fauroit recevoir aucune atteinte de la conférence antérieure des François en

1000

Mémoire des 1660. Quand même ce verbal (fans Commissaire intervention marquée, ni signature res Anglois. des Anglois) seroit admis en guise de traité, tandis qu'il n'est en esset qu'un verbal purement François & dressé pour l'usage d'un Gouverneur de la même Nation, faussement cité comme un traité public dans une discussion

avec laquelle il n'a rien de commun.

LXXXIX. Les Commissaires de Sa
Majesté très Chrétienne ont formé
une autre objection contre cet achat
en question, pour le moins d'aussi peu
de valeur que la précédente, puisqu'elle est fondée sur cette même pétition
de principe, déjà remarquée dans un
autre endroit: savoir, que les François occupoient actuellement l'isse
lorsque cet achat se fit en 1663; occupation toûjours qualisée dans leur

Mémoire de possession.

XC. Sur quoi il suffira d'observer derechef, que nous avons déjà démontré évidemment que leur prétendue possession ne fut telle que de fait, & absolument contraire au droit des gens \* selon lequel les Anglois auroient dû l'occuper en ce temps là, comme en tout autre, depuis la première

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* C'est un nouveau droit des gens. Si les Commissaires Anglois pouvoient l'établir, ce seroient les François qui posséderoient aujourd'hui de droit la Caroline & la nouvelle Angleterre. primere for aqu'au juri en mis le primere por kCI.

in de :
iment cuien fo
inien fo
inien fo
inien fo
inités :
inités a

XCH, vit acres déco

e: vide

BSER
(a) La
unent
waftest
(b) O

ten I

a pret mutilit (c) O ta Fra mière fois qu'ils s'y étoient établis, Mémoire des jusqu'au jour d'aujourd'hui, si leur mal- Commissaiheur en 1640 n'avoit fourni aux Fran-res Anglois. çois le prétexte de s'en emparer; & Novemb. de nos jours, celui de nous en disputer, par continuation, une propriété & une possession des plus légitimes.

· XCI. Démonstration (a), au reste, que nous avons eu soin de faire précéder exprès à notre tâche présente, afin de sapper d'avance l'unique fondement de tant de vaines conféquences qui en font l'objet; démonstration que d'ailleurs nous avons eu le bonheur de pouvoir établir si folidement sur les vérités suivantes, constatées par des traités authentiques & des autorités irrécufables en matière de cette nature: videlicet.

XCH, Que la Grande-Bretagne avoit acquis cette isle par une priorité de découverte & d'établissement (b).

Que, par conséquent, l'unique prétention de la France se trouvoit sondée sur l'invasion qu'elle en avoit faite en 1640 (c).

西海海海西

Dist

a hou

This Real

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. (a) Les observations sur tout ce qui précéde, mettent en état de juger de cette prétendue demonstration.

(b) On a prouvé la fausseré de la découverte & des prétendus établiffemens antérieurs à 1639, & l'inutilité de celui-ci vû l'abandon de 1640.

(c) On a démontré que la prise de possession des François a été paisible; qu'elle est de 1650,

Que celle-ci ne pouvoit lui avoir Mémoire des Commissa- acquis le moindre droit fondé sur la tes Anglois, retraite des Anglois, vu qu'ils en avoient été expulsés par un massa-15 Novemb, 175L cre (a).

Que les révendications de la part de la Grande-Bretagne avoient prévenu jusqu'à la moindre ombre de pres-

cription de son droit (b):

Et enfin, que cette dernière Couronne avoit recouvré sa possession les gitime de cette isle en 1664 (c).

XCIII. Cette dernière époque que nous venons de nommer, nous méne à l'examen de cet endroit du Mémoire des Commissaires de Sa Majesté très Chrétienne, qui tend à esquiver la force de l'allégation que nous en avons faite, & de la conséquence que nous en avons tirée: pour y procéder avec Or-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. & non de 1640; dix ans, & non deux mois après

l'abandon des Anglois.

(a) On a prouvé que les François ont pû & da se mettre en possession de Sainte Lucie, abandonnée pendant dix ans, quelle qu'ait été la cause de l'abandon.

(b) On a prouvé qu'il n'y a eu de la part du Gouvernement d'Angleterre aucun acte qui put paffer pour revendication, non seulement jusqu'à l'entreprise de Caren, qui a été désavouée, mais long temps après.

(c) Enfin on répond par une simple négative au prétendu recouvrement de possession & propriété en 1664, puisque l'entreprise de Caren a été fuivie dix-huit mois après d'un nonvel abandon.

nire , D erer que te très a raifor as l'affe ande-E

Di

2, la 1 iles F neent lone

BUX PO r eut rquee melle

> repre mee & liers

> > 1) Cor 地 起

ton d

4, 60 網 ordre, nous commencerons par ob- Mémoire des server que les Commissaires de Sa Ma. Commissaijesté très - Chrétienne considérant, a res Anglois. vec raison, de quel poids alloit être, dans l'affertion générale du droit de la Grande-Bretagne fur l'isle Sainte-Lucie, la possession qui en fut reprise fur les François en 1664, en faveur d'une entreprise formée par Lord Willougby; & exécutée de sa part par le Colonel Caren, ils ont fait de leur mieux pour en obscurcir (a) l'origine & l'authenticité, afin d'invalider, s'il leur eût été possible, une transaction si manifeste, si solemnelle, & si bien marquée au coin d'une revendication formelle couronnée de fuccès.

lip

四、四

ne Cur c) countr countr

Mil

治を出

0100

問制

施計 はかい

is well

Nit All

問題

स देशका

n als tal

WESTER P

le linux si

STATE OF THE PARTY

elia lipi

de Casis ONTE STATE

XCIV. C'est dans cette vûe qu'ils ont représenté cette entreprise comme formée & exécutée par de simples particuliers, agiffant fans aveu & à l'infcu du gouvernement de la Grande - Bre-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi;

(h) Comment peut-on dire que les Commissaires du Roi ont cherché à obseurcir l'origine de l'entreprise de Caren en 1664? Ils l'ont eux-mêmes rapportée avec toutes ses circonstances dans leux premier Memoire, & ont même produit la capitulation du fort de Chocq. Sur ce fait, il n'y a nulle différence entre les Commissaires respectifs, Il n'y a, & il ne peut y avoir de dispute que sur l'autorité par laquelle cette entreprise a été exécutee, sur le jugement que l'on en doit porter & fur le droit qu'elle peut donner à la propriété de Sainte-Lucie.

Loma I.

Mémoire des tagne. Pour unique preuve d'une pas ment

Commission reille affertion, ils ontrecours au pre- mot res Angiois. tendu contenu d'une lettre qu'on suppose que Lord Willoughy auroit écri- indian te a M. de Tracy \*, supposition fondée sur une prétendue réponse de ce quel dernier. Sans alléguer aucune preuve mil de l'authenticité, ou au moins de l'exactitude de cette réponse ou de son ho enregistrement, on se contente d'en al alléguer une partie extraite de la transcription générale que le P. du Tertre en fait dans fon ouvrage, fans rien will dire de plus en faveur de son authenticité, si ce n'est qu'on affirme, d'une con manière tout aussi générale, que la min lettre qui fait l'objet de cette réponse, w favoir, celle du Lord Willougby, mile auroit été produite il y a 60 ou 70 ans aux Commissaires de Sa Majesté Bri-Veette tannique de 1687.

XCV. Malheureufement pour cette manière d'invalider la nature d'un évé-214 Over nement

higge

10

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi. \* Il est assez extraordinaire que les Commissaiales e res Anglois nient l'existence de cette lettre : elle est prouvée non seulement par la narration du P. du Tertre, auteur contemporain, mais par un Mémoire produit par les Commissaires Anglois euxmêmes, comme il l'avoit été par les Commissaires du Roi. Voyez les pièces justificatives produites par les Commissaires du Roi, No. LXIV. 1885 l'ont été par les Commissaires Anglois , No. XXVIzome Ir, ade, Partie des Preuves p. 89.

d'Iste

e d'une

ours and

3 qu'ou

auroite ofition

ponse à

noins e

e oud

ontent

P. do l

e, la

rale of

cette ren

Wille

Majele

ent pout

Marijana Parijana

pe is Co

himm

I, misje

金

NI TO IN

Mi, Al

135,425

news, Al

p. 83

nement incontestable, il arrive que si memoire des d'un côté on admettoit que cette fé Commissaiponse de M. de Tracy, en tant qu'el-res Anglois. le indiqueroit le contenu d'une lettre du Lord Willougby \* pourroit être de quelque utilité à la France dans cette discussion, elle ne pourroit être authentiquée & encore moins le véritable contenu de la lettre qu'elle suppose; & si d'un autre côte on l'admet par pure courtoifie comme une allégation valable, elle fert à constater la vérité du fait, à l'éclipfe de laquelle on la destine dans le Mémoire des Commissaires de Sa Majesté très-Chretienne arra and . Ill.

XCVI. Avant de le prouver on doit supposer que pursqu'ils ont établi euxmêmes la supposition de l'authenticité de cette réponse ou lettre de M. de Tracy en faveur d'une partie qu'ils en ont alléguée, ils voudront bien l'admettre à l'égard de tout ce qu'ellerenferme; car des qu'une fois on l'adopte, tous les endroits en doivent être

cenfés dignes de foi. 90 111 291

XCVII. Celui qu'on en a cité, & fur lequel on fe fonde dans leur Mémoire,

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Ff 2

<sup>\*</sup> Dès que le désaveu du Lord Willoughy doit passer pour un fair constant, que devienneme tous les raisonnemens des Commissaires Anglois pour diminuer le poids de la lettre de M. de Tracy b

Mémoire des moire, est tel qu'il suit. ,, Il parost commissair ,, par votre lettre, que ce sont vos peuples qui ont fait descente dans rest. , cette isle, sans que vous le leur

ayez commandé.... Si les peuples ont fait cette entreprise, sans votre participation, ils vous ont D

M. d

montr

ngby,

naé l'es

C. Le

ms s'ar

me vo

ate mê

me e

a plus

te Lor

leat as

wietée

ponfe

s trou

menc

Mém CL. N

tite r

e) To

maili

thit e

Time (

Nace

polic q

manqué de respect: si vous y avez consenti, dont je doute après ce que vous m'écrivez, il est fâcheux à

une personne de qualité, qui a de , l'honneur, de se voir seulement

on foupçonnée de pouvoir être cause de quelque altération entre de grands

, Rois qui sont si proches".

XCVIII. Sans nous arrêter à réfléchir fur la lacune peu naturelle & un peu louche qu'il y a dans cet extrait, nous observerons seulement que par ce même extrait, tel qu'il est, il conste si peu, que M. de Tracy lui-même sût d'opinion que cette descente en 1664 avoit été faite sans la participation ou ordre du Lord Willougby, qu'au contraire il y déclare qu'il y a des doutes sur ce sujet (a).

XCIX. Si on replique qu'on n'a pas cité ce passage pour prouver l'opinion

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Tout ce qu'on peut dire sur ce doute que M. de Tracy sait paroître, c'est qu'il soupçonnois le Lord Willoughy de ne pas agir de bonne soi. Mrs les Commissaires Anglois croyent ils que M. de Tracy se trompat à cet égard!

SLE

Il par

font !

ente de us le le

les 16

prise, li

VOUS !

NY 200

apresen

fache

é, qui

feile

r être t

reden

3",

rêter de

turelle

ept of

ICY LIVE

delcent

la parte

Willow

lare qui

91000

vet lop

all aid

factor.

or in the last

OPER DE

de M. de Tracy, mais seulement pour Mémoire des démontrer par sa réponse au Lord Wil-Commissailoughy, que ce dernier avoit défa-res Anglois. voué l'entreprise dont il s'agit (a).

C. Les Commissaires de Sa Majesté, fans s'arrêter à la foiblesse de cet indice en lui-même, se contenteront de faire voir qu'il se trouve détruit par cette même réponse, parce qu'elle renferme en d'autres endroits des preu ves plus fortes du contraire; favoir, que Lord Willougby avoit ouvertement avoué que la descente des Anglois dans l'isle de Sainte-Lucie, pour s'en remettre en possession sous la conduite du Colonel Caren, avoit été projetée & exécutée de fa connoissance & fous sa propre direction : pour s'en convaincre on n'a qu'à lire les passages suivans, extraits de la même réponse & sous la même autorité; on les trouvera affurément plus que suffifans pour détruire la prétendue conféquence de celui dont on a ufé dans le Mémoire François.

CI. M. de Tracy, en alléguant dans fadite réponse le rapport que M. de Cler-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Tout ce qui résulte de ces réslexions des Commissaires Anglois, c'est que le Lord Willougby étoit en contradiction avec lui même, & que par une conduite peu digne de sa naissance & de la place qu'il occupoit, il étoit l'ame d'une en-Reprile qu'il n'osoit avouer.

Ff 3

dem part

M. 6

pont

ere

gae

tt qu

ne rép

ladiq

tions

HEES!

ouve

don

lexp lenes

利如

B

EN!

5 12

Mémoire des Clermont lui avoit fait (en lui remet-Commissat tant le gouvernement de la Martinires Anglois, que) de ce qui s'étoit passe sur ce su-15 Novemb.

jet, s'exprime ainsi. CII. , Il m'assura ensuite que vous vous expliquâtes à Saint Christophe du dessein que vous aviez de faire , descente à Sainte-Alouzie \*, & , que même vous l'aviez dit à l'Offi-" cier qu'il avoit envoyé auprès de , vous à la Barbade: je lui fis répon-12 fe que je ne pouvois croire que ce , fût votre intention, qu'étant en ce , pays avec un pouvoir ausii absolu , que je l'ai du Roi; que si le votre ,, est égal, comme je me le persuade de la part de Sa Majesté Britanni-, que, nous pouvions, des la premie-

re femonce que vous m'en feriez, accommoder tous les différents par la voie la plus douce

,, vous voyez, Monsieur, avec quel-

, le franchife j'agis avec vous pour la première fois ; & pour la con-

, tinuer je ne vous celerai pas que , je mandai à M. de Clermont de

, faire expliquer M. le Colonel, qui de-

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Cette espèce de reproche de M. de Tracy au Lord Willoughy ne porte atteinte qu'à la bonne foi du Gouverneur Anglois: il n'anéantit point la certitude du désaveu, & ne diminue rien de la force qu'il doit avoir, soit qu'il cut été fait de bonne foi ou non.

" demeure à Sainte-Lucie, de quelle Mémoire des " part il s'étoit faisi de la maison de Commissai-" M. du Parquet & de l'isse ; il sit ré-res Anglois. " Novemb.

ponse par écrit que c'étoit par or-

" dre & pour Sa Majesté Britanni

SLE lui rene

e que in Christon

ditalli

é aupta

roire or

auff is

efiler

1, 2700

ec mai

pour la

eral pal

Cleran

Colone

de M, de M

n antina i

日本的

otable dans l'ille comme vice" \* oup

CIII. Il est presque inutile d'observer que ces passages, tirés de la même réponse alléguée de M. de Tracy, n'indiquent pas moins de deux déclarations positives & expresses du Lord Willoughy, d'avoir été lui-même le projeteur & le directeur en chef de la reprise de Sainte-Lucie, toutes deux faites à M. de Clermont pour lors Gouverneur de la Martinique & Commandant en chef, tant à lui-même en personne à Saint-Christophe, qu'à un Officier envoyé exprès de sa part à la Barbade.

CIV. Les Officiers employés à cette expédition s'accordent à faire les mêmes déclarations que Lord Willougby lui-même lorsqu'ils en sont requis;

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* L'Officier Anglois qui s'étoit emparé en pleine paix de Sainte Lucie, n'avoit garde de ne pas dire qu'il l'avoit fait par ordre: il se seroit sanscela déclaré & reconnu Pirate. Mais cet ordre n'a jamais été montre; & le désayeu du Lord Willougby a été produit en 1687 par un Ministre du Roi à la Cout d'Angleterre.

Au furplus peut-on appeller les expressions équivoques du lord Willougby des déclarations positi-

ves, expresses, affirmatives.

Ff 4

Mave

& QU'

i-mêt

to pro

18 8'Y

btrep

iment

Moues

Wils

ne pa

lipen!

वा हात

the di

wit d Nec Period

DE C

Wat

hap

res Anglois. 11 Novemb.

Mémoire des quis ; c'est de quoi la même réponse Commissai- de M de Tracy fait également foi lorfqu'il y affure que le Commandant Anglois (qui, en conféquence de fon fuccès dans cette entreprise, s'étoit établi dans l'isle comme vice-Gouverneur nommé par le Lord Willoughy de sa part) ayant été demandé par M. de Clermont en vertu de quelle autorité il avoit pris possession de la maison de M. du Parquet & de l'isle, avoitrépondu,, par ordre & de la part du Roi , de la Grande-Bretagne ".

CV. Si donc cette lettre de M. de. Tracy est digne de foi, la descente en question avoit été faite avec la connoissance & par les ordres du Lord Willoughy: c'étoit-là l'opinion générale de ce temps-là, c'étoit l'objet des déclarations expresses & affirmatives. du Lord Willougby lui-même, c'étoit le fondement de la confiance des foldats qui y furent employés, & c'étoit la croyance de M. de Tracy lui-même, fondée sur le compte que M. de Clermont lui avoit rendu de ce qui intéressoit son Gouvernement.

CVI. C'est ainsi que cette même réponse de M. de Tracy (alléguée dans le Mémoire des Commissaires de Sa Majesté très - Chrétienne, d'une manière tronquée (a) pour en inférer un

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi, (a) L'attention que les Commissaires du Roi

défaveu du Lord Willougby) ne fert mémoire des au contraire, avec toutes les conjectu-Commissiones qu'on en peut tirer, qu'à confirmer res Anglois. In fait & la nature d'un fait qui offre lui-même dans toutes ses circonstances les probabilités les plus fortes pour ne pas s'y méprendre, appuyées d'indices

& de preuves irrécufables.

ISLE

e repon

ement h

mount

nce de la

fe, sta

Willog

quelle

parto

re dell

defce

avec lu

res di

pinion # oit l'objet

affirm

és, dit

race liv

te quell

de cen

tte mil

alléguée l Maires à

, dust

en infer

ent

CVII. Telles font la commission du Lord Willougby, par laquelle cette entreprise lui avoit été expressément enjointe (a); l'embarquement d'un Régiment en forme & complet, l'improbabilité que de simples particuliers eussent osé encourir de pareils frais & risques sans l'aveu du Gouvernement dont ils relevoient, & l'impossibilité qu'ils eussent été en état de conduire une pareille entreprise, d'en faire la dépense & d'en maintenir l'exécution (b).

CVII

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

ont eue de produire la lettre de M. de Tracy en entier, (pièces justificatives, No. XLV. de la Ire. partie des preuves, tome let ade partie paz 152.) auroit dû les mettre à l'abri du reprophe que cete pièce a été alléguée d'une manière tronquéez expression qui est sans doute une de celles qu'il faut attribuer au Traducteur

(a) Si la commission du Lord Willougby lui enjoignoir expressement cette entreprile, par cela seul que l'isle de Sainte-Lucie y étoit comprise, il auroit donc été autorisé à en user de même contre la Martinique, la Guadeloupe & les autres Antilles Françoises qui y étoient également comprises.

(b) Il'n est point rare, sur-tout dans ces temps

Mémoire des CVIII. Enfin la moindre circonstanCommissaires Anglois.

15 Novemb.

1751. gouvernement ; ce qui suffic pour en
qualifier le succès d'une possession regagnée (2) par la Couronne de la
Grande-Bretagne, après une longue
revendication, en vertu d'un ancien
droit déjà établi ailleurs sur les preu-

ves les plus solides.

CIX Les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne ont encore allégué, dans le même endroit de leur Mémoire où il s'agit de cette descente dans l'isse de Sainte-Lucie en 1664, que cette isse fut ensuite réellement abandonnée aux François, par une offere des Anglois de la leur livrer, faite par six députés du Gouverneur Cook au Gouverneur de la Martinique, quelques jours avant que la guerre sût déclarée en Europe entre les deux Nations (b).

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

éloignés, que des particuliers ayent fait de parceilles entreprises. Mais quand celle de Caren auroit été faite aux dépens du Gouvernément, le défaveu du Lord Willougby mer en droit de la regarder comme une violence particulière.

(2) Comment peut-on dire que Sainte-Lucie a

(a) Comment peut-on dire que Sainte-Lucie a été regainée après une longue revendication, puisqu'il n'y en a eu aucune, ni courte ni longue, & que cette ifle prétendue regagnée est refrée dans la possession de la France!

(b) Les Commissaires Anglois se donnent une peis

CX. I se le Cadepui inque inte-L moit d

I

most defino nit & Grand

CXI.

Monta Monta M Gou

> RSER included included

the city of the ci

n en m ma mois mon

A STATE

,00

pon o

e tel

問題

leak

it de la tre des

par wai ivrei, w new (ii

s deal

CX. Il n'y a pas ombre d'apparence Mémoire des que le Gouverneur Cook ait envoyé Commissaires députés au Gouverneur de la Marties Anglois. It inique pour lui faire offrir l'isse de Sainte-Lucie dont le Lord Willougby venoit de regagner si nouvellement la possession fur les François en vertu du droit & des ordres exprès du Roi de la Grande-Bretagne, & cela sans aveu ni pouvoir de ce même Lord Willougby, comme Gouverneur général pour la Couronne de toutes les isses caraïbes.

CXI. Il y en a encore moins qu'il ait envoyé ces prétendus députés pour exécuter une commission si étrange & d'une conséquence si férieuse, sans des pouvoirs & des instructions authentiques de sa part, pour les autoriser à traiter de cette prétendue reddition, volontaire, pour les accréditer auprès du Gouverneur François, & pour mettre ce dernier & ses successeurs en état

DESERVATIONS des Commissaires du Rois peine affez inutile pour détruire un fait avéré, dont les Commissaires du Rois n'ont dissimulé aucune circonstance, & dont, au surplus la vérité feroit asse indissérente au droit de la France: car que le Colonel Coole ait envoyé ou non des députés, qu'it air été désavoué ou non dans cette démarche par le Lord Willoughy, il est rosjours vrai qu'il a abandonné Sainte-Lucie, que les François en ont repris possesion tout de surce & responsable des François & des Anglois sur cette isle, étoit qu'elle appartenoit aux François,

Mémoire des de s'en prévaloir en cas d'un désaveu de la part de lui Cook ou de la part Conmissaires Anglois.

15 Novemb. de ses Supérieurs.

CXII. De forte que le désaveu du Gouverneur Cook de toute cette démarche irrégulière & extravagante, doit être reçû comme fincère & valable, & tellement que sa simple négation de l'avoir du tout autorifée dans les prétendus députés qui la firent, doit être admise comme vraie & décisive par la nature & les circonstances mêmes de cette démarche; & quand même cette négation ne pourroit être prouvée de notre part que de cette seule manière en opposition d'une affirmative destituée elle-même de toutes preuves d'un meilleur aloi, les probabilités elles feules décideroient pour nous, & rendroient toute cette démarche d'une demi-douzaine de particuliers sans pouvoirs & sans aveu, parfaitement vaine & comme non avenue.

CXIII. Mais, pour sur-abondance, il se trouve heureusement que le P. du Tertre lui-même affirme que Cook désavoua positivement & formellement cette prétendue députation de sa part.

CXIV. Les Commissaires de Sa Majesté très - Chrétienne ont répété dans Jeur Mémoire, comme une allégation d'importance, & comme une circonstance dans nos procédés, au sujet de l'ife

Mede Mifier CXV is dan

mere le quen cos, Cou

CX

1'ont anleg de-Bre eavre

logio

10) la ne te ten tist trime

ista (1) 海,

l'isse de Sainte-Lucie, qu'on ne fauroit Mémoire des lustifier.

CXV. Que les diverses tentatives res Anglois, des Anglois sur cette isle, ont été faites dans un temps de paix profonde

des Anglois sur cette isle, ont été faites dans un temps de paix profonde entre les deux Couronnes, & par conféquent en dérogation du droit des gens, & qu'ainsi ils se persuadent que la Couronne de la Grande-Bretagne ne voudra pas s'arroger un titre sur un fondement si injuste (a).

Pour réfuter cette infinuation, les Commissaires de Sa Majesté n'ont qu'à

faire observer:

delar

ère ani

imple to storike to oi le fra raie tien

circule

he; ba

positio

quest

Distant.

s delta

& for a

COME!

ent (8)

THE GU

& forest

ational

Taire a

une to

me und

és, 10%

CXVI. Que les faits dont il s'agit, n'ont pas été des principes, mais des conséquences du droit (b) de la Gran-

de-Bretagne.

CXVII. Qu'ils n'ont pas été mis en œuvre pour l'acquérir, mais pour le défendre & le maintenir; & que les Anglois étoient indubitablement & incomparablement mieux autorifés en temps de paix (c), à fe remettre en pof-

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) C'est en effet ce que les Commissaires du Roi ne cesseont de répéter. Des hossilités faires en temps de paix, sans avoir éte annoncées ni même avouées, ne peuvent être regardées que comme des violences de particuliers punissables suivant les loix.

(b) Le droit des Anglois étoit éteint.
(c) Ce nouveau système des Commissaires Anglois, où l'on confond les idées de réclamer & de reprendre, & où l'on appelle gagner & regagner

Commiffaires Anglois. 1751.

Mémoire des possession d'une isle fur laquelle ils avoient un droit incontestable; que les 13 Novemb. François ne l'étoient à s'en emparer & à s'y maintenir au préjudice de ce droit; que, d'ailleurs, cette même circonstance, d'avoir été entrepris & commis en temps de paix, est précifément ce qui les caractérise d'avoir été, de la part de la Grande-Bretagne, autant d'actes de réclame & de revendication d'une propriété actuelle.

CXVIII. Si en temps de paix il est permis d'user de représailles (a) en certaines occasions, à plus forte raison est-il très-licite de revendiquer & reprendre un bien qu'on nous enleve fous les mêmes auspices, par pure surprise, & sous prétexte qu'on le trouve

abandonné.

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi

ce que toutes les Nations appellent usurper & enlever avec violence, tendroit visiblement à renverfer tous les principes du droit des gens, à mettre toutes les Nations dans un état d'incertitude éternelle sur les possessions, & de guerre perpé-tuelle. Plus on avance dans la lecture de ce Mémoire, plus on est frappé d'étonnement des maxis mes qu'on y voit établir.

Pour diminuer ce qu'elles offrent de révoltant, on représente l'occupation de Sainte-Lucie par les François, comme un acte de surprise & de force. Mais n'est-il pas prouvé que cette isle étoit vacante

depuis dix ans!

(a) Cette façon de réclamer par la voie des armes peut-elle se comparer avec les représailles, qui doivent être précédées d'un deni de justice?

des acc de gue confon attre g CXX

oue fi (

avoit é

rupture

tions,

legd, ile de tour fe

> cois en war la on di

nen, int

(à) Y the cel Bent ?

& Fra mpi E OTE

幅 ACC.

CXIX. Ce qui est tellement vrai, Mémoire des que si cette possession de Sainte-Lucie Commissai-avoit été regagnée dans un temps de res Anglois. rupture ouverte entre les deux Nations, elle n'auroit pû être distinguée des acquisitions fondées sur un droit de guerre, & elle fe seroit trouvée confondue avec des hostilités d'un tout autre genre (a).

que les ce de ce

deme en-tepris d est orde-de desor Bretage de revo melle

par let Hes (a) a formation

Our sign

ar purk

nt ships to

100 to

出地。这 te facili

de person

DERECT OF THE

nt de toda

nte-las asi prie sam

or later to

AS RENTE de de la

CXX. De forte que lorfqu'on prétend, dans le Mémoire François, que les Anglois ne devroient pas avoir use de force en temps de paix (b), pour se remettre en possession de l'isse de Sainte-Lucie, tandis que les François en usoient pour la leur enlever & pour la retenir, c'est autant comme si l'on disoit, que les Anglois devoient avoir acquiescé à l'enlévement de leur bien, & avoir encouru une prescription de leur droit, telle qu'on a vainement tâché de la leur imputer dans d'autres endroits (déjà réfutés) du Mémoire

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(à) Y a-t-il donc d'autres hostilités légitimes que celles qui font fondées sur le droit de la

guerre? (b) Il y a cette différence entre l'occupation des François & celle des Anglois, que l'isle étoit abandonnée depuis dix ans lorsque les François en ont pris possession, & que dans toutes les entrepriles que les Anglois y ont faites depuis leur abandon de 1640, ils y ont trouvé des François établis qu'ils en ont chasses ou voulu chasser par vio-

Mémoire des moire des Commissaires de Sa Majesté

Helci

faur C

10US 2

alre :

Commissai- très-Chrétienne (a).

res Anglois. 1751.

CXXI. C'est à regret que les Com-Novemb. missaires de Sa Majesté ne sauroient s'empêcher de faire fentir par la réfutation de cette remarque ou de cette infinuation, que ceux de Sa Majesté très-Chrétienne, en y donnant lieu, ont eu le malheur de le faire une illusion très-forte, & de compromettre en quelque manière leur politesse & leur jugement \*: car comment peuvent-ils reprocher aux Anglois avecla moindre bonne grace & avec la moindre ombre de raison, d'avoir eu recours en temps de paix aux moyens les plus propres pour se garantir d'une pref-

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Rois

(a) Si une Nation refuse de rendre ce qui appartient à une autre, c'est une juste raison de declarer la guerre Mais où trouvera-t-on que le droit des gens autorite, sous prétexte d'empêcher la prescription, à reprendre de force & sans aucune demande prealable, un pays sur lequel on s'attribue des piétentions? & de tels actes de violence peuvent - ils conferer aucune forte de droit?

\* Ce qui est utile à la defense de la cause que l'on foutient, n'est jamais cente impolitesse. Et puisque Mrs. les Commissaires Anglois ont mis fans deguisement le sceau de leur approbation à toutes les hostilités commises en temps de paix à Sainte-Lucie, par les Anglois, comment peuventils imputer à impolitesse qu'on s'en soit plaint? Il n'est question que des termes dont on s'est servi de part & d'autre : ceux qui liront les Mémoires respectifs jugeront de quel côté ou a use de plus de menagement & de circonspection.

prescription dont les mêmes Commis Mémolte des faires de Sa Majesté très - Chrétienne Commissain'auroient pas manqué de se prévaloit res Anglois. si elle avoit eu lieu, comme il parost de reste dans tout le cours de leur Mémoire? comment peuvent-ils d'ailleurs fe résoudre à taxer d'avance & si légèfement d'injuste, le soin qu'ils jugeoient bien que nous aurions (& que nous avons avec raison, & avec d'autant plus de raison qu'ils y donnent eux-mêmes lieu par leurs attaques) de faire valoir toutes les diligences mises en œuvres de la part de la couronne de la Grande-Bretagne, pour le maintien de son droit & le recouvrement de son bien, eux qui ne font pas difficulté d'attribuer un droit & de fonder un titre dans la Couronne de France, fur une invasion faite en conséquence d'un massacre & d'une expulfion des Anglois par les Sauvages des Caraïbes dans un temps que les Anglois (de l'aveu même des François) occuperent l'isle en vertu d'une posfession de droit; sans que cela ait pu empêcher M. du Parquet de s'en emparer fur ces entrefaites par la voie des armes, en brêche directe de l'a mitié alors subsistante entre les deux Couronnes, & en violation de toutes les Loix reçûes parmi les Nations civilisées pour la fûreté de leurs intérêts respectifs, & pour la paix & le Tom. I.

par la refe 011 02 021 Sa Mitt

ISLE

Sa Maje

e les Con-

e faunier

political

nglois an SIL IN

miffierd tende co infle tain in 2-1-00 00:12 ate densit

orce kimm legation क्षेत्र हैं विदे rte de det le del mes e monte : A AMOS ME

lear spring n temp des COMMUNE S'to little done with lines her cóci alti

alpettat

Mémoire des bien être général du genre humain? CXXII. Ayant fini de rendre comp-Commissaite de tout ce qui s'est offert sur le sures Anglois. jet de notre discussion avant l'inter-15 Novemb. vention du traité de Breda \*, il sera

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Les Commissaires Anglois dans cette longue differtation sur le traité de Breda ont inséré & renouvellé toutes leurs erreurs sur la prétendue invasion de Sainte-Lucie en 1640, sur les prétenducs téclamations des Anglois qui n'ont jamais existé ni pû exister, sur l'aveu qui auroit été fait de leur droit, aveu aussi denué de vrai-semblance que de preuve ; fur la vertu qu'ils donnent à l'énumération fertile des commissions de leurs Gouverneurs. Mais sans répéter tout ce qui a été dit pour détruire toutes ces allégations, on ne doit pas omettre de relever ce que les Commissaires Anglois disent que M. du Parquet fut soupconné d'avoir eu part au massacre des Anglois en 1640: imputation odieuse & destituée de preuves; car 1º. Le P. du Tertre, le seul Historien qui parle de ce soupçon, dit en même temps que M. du Parquet s'en justifia. 20. L'inaction où il resta pendant dix ans par rapport à Sainte-Lucie, suffiroit seule pour l'en disculper. 3º. L'attention qu'ont eue les François de faire jouir les Anglois de la paix de 1660, est une preuve de leurs dispositions.

Toutes les inductions que les Commissaires Anglois s'efforcent de tirer du traité de Breda se ré-

duisent à deux.

L'une qu'ils étoient en possession de Sainte-Lucie en 1665, & qu'en conséquence cette isle doit leur rester.

L'autre, que le silence que ce traité garde sur l'isle de Sainte-Lucie est une preuve que les Fran-

cois n'y ont aucun droit.

Mais ces deux inductions sont également mal fondées.

Il paroît par les négociations qui ont précédé le

Mente douzi

ité de B Ba ete d : même H. IX. mit téta encement ENTE ( t explica

eni les : e 1665 neur des de de ligiois a & Cromy

> mit tiet miles I four le idi, qu at moi Me-Lu force ,

a traité.

four le dis n' 1, si the re

DEL, 8 I L'aure 10 2 1 C'eft to, qu

clusie

préfentement nécessaire d'inférer ici Mémoire des le douzième article de ce traité, sur Commissalequel res Anglois, lequel res Novembe

17510

### OBSERVATIONS des Commissaires du Rei.

SLE

dre con

fur le

nt l'im

\*,11

s cette in

t inletel

viétendz:

les prési nt jamoin été fine

nblance q Pénone

verneus

r détroiss

mettre di

glois dila

apoir cult

Le P. d

de ce los

alquet s'el

dent der

feale pu

ent in the

irde 18

Committee

de Brets

Gen de l

e traite to

ire que la

t eggener

世間四年

traité de Breda, que l'intention des deux Puislances a été de remettre les choses en Amérique dans le même étar qu'elles étoient avant la guerre. L'att. IX. du traité porte en esset, que les choses seront rétablies au même étar qu'elles éroient na commençement de l'année 1665, CEST-A-DIRE A. VANT LA DECLARATION DE LA PRE-SENTE GUERRE QUI SE TERMINE. Cette explication n'a pû être ajoûtée que pour prévenir les abus que l'on auroit pû faire de la date de 1665, C'est en conséquence qu'on stipula en faveur des Anglois la restitution de la moitié de l'isle de Saint-Christophe & celle des isles d'Antigoa & de Mont-serrat; & en faveur des François la restitution de l'Acadie & places voisnes que les la restitution de l'Acadie & places voisnes que les la restitution de l'Acadie & places voisnes que les la glois avoient usurpées sur la France du temps de Cromwel.

Il n'est point fait mention de Sainte-Lucie dans ce traité. La raison en est simple, c'est qu'il n'y avoit rien à stipuler par rapport à certe ille, ni

pour les François ni pour les Anglois.

Pour les François, parce que lors du traité de Breda, qui est du 31 juillet 1667, il y avoit dishuit mois qu'ils étoient rentrés en possession de Sainte-Lucie, dont les Anglois s'étoient emparés de force, & qu'ils avoient évacuée avant la guer-

re qui se terminoit par ce traité.

Pour les Anglois, parce que par la même raifon ils n'avoient aucun droit sur cette isle. Et en effet, s'ils avoient ern pouvoir la réclamer, comme ils réclamerent les isles d'Antigues & de Montferrat, & la moitié de celle de Saint-Christophe; ils n'auroient pas manqué de la faire comprendre dans la même stipulation pour la restitution.

C'est donc aux Anglois, & non pas aux Fransois, que le silence du traité par rapport à Sainze-Lucie, doit être fatal. Il est une preuve que

Gg 2

Atémoire des lequel les François ont principale-Commissaire ment appuyé jusqu'à ce jour leurs préres Anglois. 15 Novemb, tentions à l'égard de l'isse de Sainte-1751. Lucie.

CXXIII. ,, De plus , le Roi très-, Chrétien restituera de la même manière au Roi de la Grande-Bretagne 1

"Chrét

re du

le Ro

. qu'il

. Etats

, ce tra

le Ro

tituera

née a tien,

qui p

gne a

préset

anvie

ne dar

mant lai

lors Go

nt pos

myages

ucun A

batit t

ecessiv

us de

go la p

wit sie

mpag

atales

vet la

of tres

tils le

the if

s, les isles nommées Antigues & Monles farat (fi elles se trouvent en son

", pouvoir) & autres ifles, pays, forts ,, & colonies qui pourront avoir été

enlevées par les armes de Roi très.

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

la possession que les François avoient reprisé de cette isle avant la guerre, étoit regardée comme

légitime & incontestable. L'exécution du traité en est une nouvelle preuve. Nulle demande de la part des Anglois pour la restitution de Sainte-Lucie La restitution de Saint - Christophe, Antigues & Mont-serrat se fit fans qu'il fût question de Sainte-Lucie. Les Anglois cherchoient à éluder celle de l'Acadie. Ils la différérent sous prétexte qu'il falloit savoir is celle de Saint - Christophe avoit été exécutée. S'ils avoient cru alors être en droit de réclamer Sainte-Lucie, c'auroit été pour eux un autre pretexte de retardement & de difficultés pour l'Acadie. Mais le Gouvernement d'Angleterre n'avoit pas même l'idée de cette prétention. Pourquoi n'estce qu'après plus de quatre - vingts ans qu'on pretend voir dans le traité de Breda ce qu'on n'y avoit pas aperçu lorsqu'il a été fait.

C'est uniquement dans ce sens qu'on doit considérer le traité de Breda, & les opérations qui ont accompagné son exécution comme une arme destructive de toute contestation ultérieure sur se

frejet.

chrétien avant ou après la fignatu-Mémoire des pre du présent traité & possédées par Commissaille Roi de la Grande-Bretagne avant res Anglois, qu'il entrât en guerre contre les 1751,

Etats-Généraux (à laquelle guerre ,, ce traité met une fin) d'autre part

", le Roi de la Grande-Bretagne ref-,, tituera de la manière sus-mention-

" née au sus nommé Roi très - Chré-,, tien, toute isle, fort ou colonie

, qui pourroit avoir été pris par les , armes du Roi de la Grande-Breta-

,, gne avant ou après la fignature du ,, présent accord, & que le Roi très-

", Chrétien possédoit avant le premier

, janvier 1665".

rhein

leusp

e Roin

ies Will

ent o

pays, f

Jaire h

oient ner egandat i

novek es Angli

n rebus

font for Lucie Li le l'Acade

falleit

é exércie

ridge

pour!

me in

Posts

205 (1)

i co

operate

and at lating

CXXIV. Les François alléguent que dans l'année 1640 les Anglois ayant laissé cette isle, M. du Parquet alors Gouverneur de la Martinique en prit possession du consentement des Sauvages, n'y ayant en ce temps-là aucun Anglois pour s'y opposer; qu'il y bâtit un fort & y établit une suite fuccessive de Gouverneurs pendant plus de vingt ans ; que dans l'année 1650 la propriété fut vendue ou cédée audit sieur du Parquet par la vieille Compagnie Françoise des Indes occidentales, & qu'en 1664 M. du Parquet la vendit avec la Martinique au Roi très-Chrétien qui fut ainsi, comme ils le supposent, en possession de cette isle au temps qu'on fit le traité Gg3

Mémoite des de Breda; d'où ils inférent que, par commissair l'article que nous venons de transcrises Anglois. l'article que nous venons de transcrises Anglois. l'article que nous venons de transcrises Anglois. l'article que nous venons de transcristation de l'article de l'artic

le de Sainte-Lucie. CXXV. On est dejà convenu, dans ce Mémoire, que les François s'emparèrent de l'ise de Sainte-Lucie en 1640; on a eu soin de démontrer en même temps à quelle occasion & dans quelle conjoncture cette invafion avoit été faite. On a d'ailleurs prouvé que M. du Parquet, & par analogie, que M. de Poincy, pour lors Gouverneur de Saint Christophe, & Lieutenantgénéral de Sa Majesté très-Chrétienne en ces quartiers - là , n'avoient ignoré ni l'un ni l'autre que cette isle appartenoit à la Couronne de la Grande-Bretagne, & que la prétendue possession prise par le premier, n'étoit pas fondée sur un délaissement volontaire des Anglois, mais bien fur une expulfion opérée par un massacre que les Sauvages perpétrèrent contre eux dans la même année 1640, & auquel il ne fera pas mal d'ajoûter ici que ledit sieur du Parquet fut soupçonné de les avoir induits lui-même; tandis qu'on a déjà allégué (en preuve de fa conviction de la validité de la possession Britannique) que pour se disculper de ce foupçon il s'étoit attribué, dans une déclaration expresse, le soin

projection explus, ceffic tees diquet, quet,

en po voit e priété le en lemm ment guerr ats, droit

roug

en 16

Carer par co posses a posses ent le cx ht co

parve que c

feren

le, 1

Time India

也也

lie

前,也

OBR

Late

0000

on th

fice

roun

logia, logia, legen

Chill

ME

企业

dien

n'this

FOR

識

cte de

COMME COMME

let it

(mil)

面影響

rapid

delan

ur feel

yit and

雅川

amical d'avoir averti les Anglois du Mémoire des projet de cet horrible attentat, avant Commissaifon exécution. On a démontré de res Anglois. plus, que les fortifications, régies, cessions & ventes Françoises, resultées de cette invasion de M. du Parquet, ne fignificient rien; & enfin que la Grande-Bretagne avoit fait des tentatives fréquentes pour se remettre en possession de cette isle; qu'elle avoit eu foin d'en revendiquer la propriété pendant les vingt années qu'elte en resta privée injustement & violemment, & cela des le commencement, nonobstant les troubles d'une guerre civile dans le cœur de ses E'tats. Qu'aussi-tôt après la restauration, le Roi Charles II fit valoir fon droit d'une manière efficace; que les troupes reprirent possession de l'isle en 1664, fous la conduite du Colonel Caren, dans le mois de juin, & que par conféquent ce Prince en étoit le possesseur au temps stipulé dans le traité de Breda, pour lui en garantir la possession parmi toutes celles qui furent les objets de cette stipulation faite de part & d'autre.

CXXVI. Comme le traité de Breda fut conclu pour terminer tous les différents entre les Puissances contractantes, la régle la plus équitable pour parvenir à cette fin, ne pouvoit être que celle de remettre chacune d'en-

tr'elles Gg 4

Memoire des tr'elles dans le même état où elle s'é-Commissai toit trouvée avant le commencement

res Anglois de la guerre. 15 Novemb. CXXVII. Aussi le but de ce traité

378 E

Puissances garderoient tous les pays dont elles étoient respectivement en possession au premier de janvier 1665. CXXVIII. Pour cet effet, on y avoit fait des stipulations expresses & distinctes, non seulement pour la restitution des E'tats, dont on savoit que la possession avoit été altérée pendant le cours de la guerre, mais encore pour celles des E'tats dont cette altération pouvoit être seulement soup-

est-il manifestement, que ces mêmes

connée. CXXIX. C'est ainsi que la restitution d'une moitié de Saint-Christophe, aux Anglois, y fut stipulée par le VIIme, article; & par le IXme, la restitution de l'autre aux François, au cas qu'ils en eussent été dépossédés par le fort de la guerre. C'est encore ainsi que par le même XIIme, article, que nous avons transcrit au long, on y pourvoit à la restitution des isles d'Antigues & de Mont-ferrat, parce que les parties alors traitantes supposoient qu'il n'étoient pas impossible que ces isles se trouvassent possédées par les François à la fignature du traité

CXXX, Or comme ce traité n'ad-4 2 4

met

de ]

une

tat

tout

exp

prif

de .

fion

dan

Sai de

dès

ce

dro

con

faur

ce

01

en

tion

& I

reft

met pas d'autre sens que celui que Mémoire des nous venons d'établir, comment les Commissi. François peuvent-ils exiger de nous, res Anglois. de produire dans le traité de Breda, inne provision expresse pour la restitution de Sainte-Lucie aux Anglois, l'état où cette isse se trouvoit alors ne laissoit aucun lieu à l'insertion d'un pareil article, non plus que celui de toutes les autres qui n'y furent pas expressément nommées, mais comprises dans la stipulation d'une restitution générale, au cas que le sort de la guerre en eût altéré les posses, fions.

encene

e ce tri

es per

s les m

remente

ivier if

t, 00 1

xprella

bont la

on far

, mai

s donte

e la reb

int-Out

Stipulet le IXE

rançois

encore

t an li

femil,

itages

pas im

CXXXI. Nous avions été rétablis dans notre ancienne possession de Sainte-Lucie avant le commencement de la guerre contre la Hollande. Le Colonel Caren avoit repris cette isle dès le mois de juin 1664; & comme ce rétablissement dans notre ancien droit, avoit eu lieu trois ans avant la conclusion du traité de Breda, on ne fauroit supposer que les François cussent continué à l'ignorer durant tout ce temps là; & l'ayant sû, comme on n'en fauroit douter, & considéré en même temps comme une usurpation de notre part; c'auroit été à eux, & non pas à nous, à s'en assurer la restitution par l'insertion d'un article exprès: & c'est donc en faveur de leur prétendu titre, & non pas du nô-Gg 5

N.

Mémoire des tre, qu'un pareil article devroit s'y

remi

en p

resp

Or,

de S

trail

pref

tent

tou

ne

refl

les d'I

ilf

ce

tili

rita

1

OB

(

1

胸

res Anglois. 15 Novemb.

CXXXII. Le filence des François à l'égard de leur prétendu droit sur l'iste de Sainte-Lucie, pendant qu'on travailloit au traité de Breda, entraîne donc encore cette conséquence, qu'ils ne pensoient pas alors avoir aucun lieu de former une pareille prétention ou preuves pour la soûtenir, autrement il seroit impossible de leur prêter aucune raison pour n'avoir pas réclamé & affuré un droit de cette nature, dans un temps qu'on traitoit d'une détermination finale de tous les droits mutuels des deux nations; & tandis qu'il étoit manifeste, & sur tout envers eux - mêmes, que les Anglois consideroient Sainte-Lucie comme un de ces droits, & cette isle, comme appartenante à la couronne de la Grande Bretagne, & dont elle avoit été remise en possession en 1664. Nous pouvions donc nous être arrêtés ici, en considérant cette époque comme le non plus ultra, & le traité de Breda comme notre arme destructive de toute contestation ultérieure sur ce sujet; puisque, bien loin d'avoir infirme en rien le droit ancien des Anglois fur l'isle de Sainte-Lucie, au profit de la prétention Françoise, il détermine expressement que chacune des Puissances contractantes resteroit ou seroit re. remise de plein droit & de plein faut, Mémoire des en possession de ce qu'elles possédoient Commissaires Anglois, respectivement au 1er. de janvier 1665 15 Novemb. Or, au 1er. de janvier 1665, le Roi Charles II se trouvoit possesseur actuel de Sainte-Lucie, & par conséquent le traité de Breda, auffi-bien qu'un droit presque immémorable & toûjours soûtenu, ont mis le titre de Sa Majesté, à l'égard de cette même isle, hors de toute atteinte.

CXXXIII. Mais, puifque les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne ont jugé à propos de chercher des ressources postérieures à celle-là dans les traités de neutralité, de Ryswick, d'Utrecht (a), & autres événemens, il fera convenable de les examiner dans ce Mémoire, & d'en faire voir l'inutilité, en les rétablissant dans leur vé-

ritable jour.

Vioit f

droit h

ant original

i, thin

équence

avoira

reille pe

Testen le de la

3405.0

e cette

on tri

ation

COME

ane de

t elle m

1661 ando

que om

tive dell

VOD I

des had

CXXXIV. Ila déjà été observé (b), que

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Tous les traités postérieurs à celui de Breda, ne parlant point de Sainte-Lucie nommé ment, font par leur filence autant de confirmations de la légitimité de la possession de la France; & d'eft dans ce sens qu'ils ont été cités avec rai-Ion par les Commissaires du Roi.

(b) Les Commissaires du Roi ont aufsi observé que ces commissions comprennent non feulement Sainte - Lucie, mais même toutes les ifles qui appartiennent à la France fans contestation dans les Antilles; elles ne sont par consequent d'aucune

Mémoire des que depuis la date de la commission Commissai- du Lord Willougby, l'isle de Sainte-15 Novemb. Lucie a toûjours été considérée comme une dépendance de la Barbade. dont il fut établi Gouverneur par cette même commission; qu'elle y avoit été inférée sur ce pied-là, & ensuite dans toutes les autres commissions & instructions relatives à ce gouvernement jufqu'au jour d'aujourd'hui.

CXXXV. On a fait voir qu'il avoit été enjoint aux Gouverneurs de la Barbade de faire valoir les droits de la Grande-Bretagne à l'égard de cette isle & autres des Caraïbes comprises dans leurs commissions, & on a allégué quelques inftances du foin qu'ils avoient eu de répondre aux intentions de leurs Souverains successifs.

- CXXXVI. La première plainte que nous trouvons avoir été faite par la France (a), des procédés d'aucuns def-

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

aptorité; il en est de même des injonctions générales qui se trouvent dans les instructions Angloises: on a suffi remarqué qu'il y en a de peu honorables & qu'on auroit pû se dispenser de citer.

(a) L'époque de la première plainte des François est celle du premier trouble apporté à leur possession, en sorte qu'il s'est écoulé près de vingt ans depuis le traité de Breda, sans que les Anglois aient, entrepris d'inquiéter les François de Sainte - Lucie ; mais cette plainte ne fut pas une objection contre la possession des Anglois à SainteOUL du Ig ans a de ce qu'el Sa N

tion trèsle fu vern

juil d'é

tent temr téelle laint (a)

Daix :

DE SAINTE-LUCIE. desdits Gouverneurs, avec objection Mémoire des contre notre possession de Sainte - Lu Commissaicie, est contenue dans un Mémoire 15 Novembe ou Lettre de M. de Seignelay, en date du 19 novembre 1686, près de vingt ans après le traité de Breda; & c'est de cette plainte, & de quelques suites qu'elle eut, que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne font mention dans leur Mémoire, comme

CXXXVII. Le Colonel Steede Gouverneur de la Barbade en ce tempslà, avoit envoyé à Sainte-Lucie, en juillet 1686, le Capitaine Temple (a), avec ordre d'en déloger toute forte d'étrangers, à moins qu'ils reconnus-

très-fondées, & dont cependant voici

fent.

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Lucie, ainsi que les Commissaires Anglois affectent de le dire pour représenter les objets différemment de ce qu'ils sont ; ce fut une plainte réelle & fondée contre le trouble occasionné par les Anglois aux François seuls possesseurs de

Sainte - Lucie

le fujet.

dans dans bate,

NET COS

enion Hons b uvene

ii. ilai

15 de la

droinie

de ess compis on 2 25 oin qui intenim

lainte (E

it is dans

Tons all

coding to

dies 岬

enfer de in

int do la

apport la

ns que His

es Francis I

ne fit pour

a single

(a) Il est vrai que le Chevalier Temple fit une descente à Sainte-Lucie, mais ce fut en pleine paix, il en pilla les habitans, en chassa une partie, enleva quelques mulâtres, & y commit toustes les hostilires que la guerre seule autorise. Ces actes ressemblent-ils à ceux qu'exerce un gouvernement dans un pays qui est soumis à sa dom nation? & de telles violences ne deviennent - eiles pas une nouvelle preuve que les Anglois ne possedorent point alors Sainte - Lucie?

1751.

Commissai. res Anglois. 1751.

Mémoire des sent, comme de droit, la souveraineté de la Grande-Breragne sur cette isle. Novemb. Le Capitaine Temple, à fon arrivée. y avoit fait proclamer le droit du Roi. en présence de ceux des François qu'on avoit pû rassembler, & y ayant fait ériger les armes d'Angleterre, en fignal de fouveraineté, dans les principaux ports, il eut soin de faire transporter les François à la Martinique, & d'écrire en même temps au Comte de Blenac Gouverneur de cette dernière, pour l'informer de la nature de fa commission \*, & de la manière dont il en agissoit en l'exécutant; & pour le prier en même temps de ne pas fouffrir à l'avenir qu'aucune personne de son gouvernement se rendît à Sainte-Lucie, pour y couper du bois, planter, pêcher ou chasser, sans une permission expresse du Gouverneur de la Barbade.

CXXXVIII. Cette lettre du Colonel Steede, & des dépositions relatives à ce sujet, se trouvent couchées fur les registres du Conseil du Com-

merce & des Plantations.

CXXXIX.

C

Men

nelay

Roi .

d'un difpu

une :

OBS.

(a)

place

que i

tralit

le 16

loit I

nque Rie

point

en fo

Plus en cet

वावदी

De: 1

poffell 1666;

Meffeff de po

enjerre gleter

du C

detrui

dela

to de

(6) tions

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Les Commissaires du Roi n'ont pas pil avoit communication de ces ordres, quelques instances qu'ils en aient fait; quels qu'ils soient, on n'en peut rien inferer de contraire au droit de la France.

CXXXIX. Le Comte de Blenac Mémoire des s'étant plaint de ces mesures (a), le Commissai. Mémoire ou la lettre de M. de Seig. res Anglois. nelay, n'eut d'autre estet auprès du 15 Novemb. Roi Jaques II, que de l'engager à redoubler ses ordres pour le maintien d'un droit qu'on paroissoit lui vouloir disputer; & le Capitaine Temple su une seconde sois enjoint (b) de faire for-

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Jamais le mot de mesure n'a été plus déplacé, & jamais conduite n'a été moins mesurée

que celle des fieurs Steede & Temple.

(b) Comment concilier ces prétendues injonctions au Chevalier Temple avec le traité de neutralité qui avoit été conclu entre les deux Rois le 16 novembre 1686, & par lequel on s'interdifoit réciproquement toutes voies de fait en Amérique?

Rien ne prouve mieux que les Anglois n'étoient point en possession de Sainte-Lucie, que de venir en force & avec une slotte pour y faire du bois.

Plus on exagère les excès du Chevalier Temple en cette isle, moins on donne à son entreprise le caractère d'atte d'autorité & de reprise de possession qu'on la compare avec la première prise de possession des François en 1650 & la seconde en 1666; celles-ci ont été faites sans violence, sans réclamation de personne, ont été suivies d'une possession longue & constante, d'établissemens, de police civile & militaire, d'habitations & de eultures, sans aucune plainte de la Cour d'Angleterre ni d'aucuns particuliers. L'expédition du Chevalier Temple au contraire n'a fait que détruire, n'a rien établi, & a produit de la part de la France de justes plaintes sur lesquelles il ya cu des Commissaires nommés; il est vrai qu'il

CXXIII iffairs till

vetaines vette ille

arrive.

tolo

Franço

di y sym

eterre, e

is les prin

faire to

arthion

en Cons

cette ter a metari

aniena

nt; din

de un

ne perins

ndi ib

er do bi

r, br

UVESSE!

re do Co

pions to

on pain

Commissaires Anglois. 15 Novemb. 17514

Mémoire des lortir de l'isle tout sorte d'étrangers; de démolir leurs maisons & de détruire leurs établissemens; ce qu'il ne manqua pas de faire, & fut actuellement en pleine possession de l'isse au mois d'août 1686. Il ne sera pas malà-propos d'observer de plus, qu'au commencement de novembre suivant, précisément au temps que le traité de neutralité fut signé à Whitehall entre les deux Couronnes, la frégate du Roi, avec une flotte de la Barbade; étoit actuellement occupée à faire de la charpente à Sainte-Lucie, comme dans une isle en propre de la couronne de la Grande-Bretagne.

CXL. Les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne ont observé dans leur Mémoire, à l'égard de l'acte d'autorité du Capitaine Temple, que ce dernier n'étoit pas venu à bout de renvover tous les habitans François, mais qu'une partie s'en étoit cachée

dans les déserts de l'ine.

CXLI. Nous ne concevons pas ce qu'on

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

n'a été rien statué sur ces griefs, mais la posfession des François a subsitté, les violences du Chevalier Temple ont été passagères & n'ont été suivies d'aucun établissement, & les François qui avoient échappé à ses excès ont rentré tranquilles ment dans leur bien après son départ.

ou'o de p roit iuste du d

de fo mov e 1 réfu dée C

> gne Co fire tier

> > OB 76001 VXV les i

Re, 001 Mrs. eft p fe a qu'on voudroit en inférer, à moins Mémoire des de prétendre que ce délogement de Commissaitous les étrangers en général, n'au-res Anglois, roit plus été un exercice actuel du juste pouvoir de l'Officier de la Grande-Bretagne, ni une revendication du droit de cette Couronne, à cause qu'un petit nombre de prévaricateurs de son ordonnance, auroit trouvé le moyen d'en éviter les pénalités, en se réfugiant dans les endroits les plus cachés de l'isse. Si cela est, nous ne croyons pas avoir besoin de réfuter une insinuation si mal fondée.

CXLII. Le Mémoire de M. de Seignelay (auquel les Commissaires de Commerce & de Plantations d'alors firent une réponse concluante \*) con-

tient le passage suivant.

l'étrangen

à de deme

ce qu'il o fut actuelle

de l'illes

era pas m

plas, on

e le trate

la Barbar

res de Sall

mission il

efs, mail

les nies

k is had

remit tons

COATS

s, Sa

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Les Commissaires du Roi ont démandé cette réponse concluante; on les a renvoyés au Nou XXVIII; mais ce numéro ne se trouvant pas dans les pièces communiquées par les Commissaires Anglois, ni dans le bordereau qu'ils en ont donné, on a cru que ce pouvoit être le No. XXVII. qui porte le titre de Réponse à la Réblique de Mrs. les Commissaires de Sa Majesse très-Chrétienne, au sujet de Sainte-Lucie. Cette piece qui est produite sans date n'est donc point une réponse au Mémoire de M. de Seignelay; an surplus elle n'est rien moins que concluante.

Tom. I. HI

Mémoire des ,, Sa Majesté en a été d'autant plus Commissaires Anglois. , surprise , qu'on est (comme vous 15 Novemb. ,, sa

1751.

#### ORSERVATIONS des Commissaires du Roi.

y fa

" cl " le

" le

, qu

de 1'

1686

date

par 1

lleff

étoit

de l'

cien

frac

de 1

du (

lieu

qu'o

trali

omm

deltini

oùten

Au

dois

Moit.

tte to

19453

On y rebat les erreurs tant de fois réfutés de la possession d'Oliph Leagh en 1605, de la prise de possession de Warner en 1626, & de l'entrée

des François en 1643.

On y prétend que des Anglois restèrent en posfession d'une partie de l'isle après leur abandon du mois de janvier 1666: allégation qui n'a jamais été hasardée que dans cet écrit, & qui se trouve détruite par tous les historiens, par tous les monumens, & par les informations mêmes du Colonel Steede.

On y avance que ces Anglois qu'on prétend être refrés à Sainte-Lucie reprirent le fort François, & on veut le prouver par la capitulation du fieur Bonnard; mais cette capitulation même prouve le contraire, puisqu'elle est antérieure de

deux ans.

On y parle aussi du traité de Breda, & à cette occasion on oppose à la possession des François une possession précédente & bien sondée qu'on attribue aux Anglois, comme si une possession passes de quelques mois & suivie d'un abandon constant de dix-ans, pouvoit être opposée à une possession de quatorze ans qui n'a été interrompue que par une invasion violente & passagère.

En un mot, on ne trouve dans cet écrit qu'une confusion de faits, d'erreurs & de contradictions; on croiroit faire tort aux Commissaires Anglois de ce temps là, de le leur attribuet; on est d'ailleurs autorisé à les en disculper par une lettre de M. de Bonrepaus à M. de Seignelay, du 10 juillet 1687, par laquelle il paroit qu'il ne reçut point de réponse à son Mémoire. L'écrit dont il s'agit sur sans doute l'ouvrage de quelque personne peu instruire, qui avoit essay de faire une réponse qui est restée au Bureau des Plantations,

cant plot

me vous

29 12

ins de la

is refront , de la mi

& de l'en

erent enn leur dah

on qui ti i

ait, bui

iens, pan

on metal

it le fuili

capitalstin.

tolation to ft antérites :

reda, kis

on do has fondie gint

e d'us 201

e oppolet in a ett im e & paligh is cet étail à

& de mes lon milital

attibut: E

et der mer e eignelay, h

it qu'ins

L'écrit de

quelque pos

e de fine des Plantain

, favez) depuis près d'un an à con-Mémoire des , clurre un traité de neutralité entre Commissais les deux Nations pour les pays que 15 Novembe , les deux Rois possédent en Améri-, que". Nonobstant quoi il n'est fait aucune mention directe ni indirecte de l'isse de Sainte-Lucie dans tout le traité qui fut signé le 16 de novembre 1686, quelque peu de jours après la date du Memoire, & ratifié ensuite par les deux Puissances contractantes. Il est clair que le ministère de France étoit très bien instruit de la situation de l'isle de Sainte-Lucie, sous fon ancien possesseur. Les recherches & prohibitions à l'égard des étrangers réfractaires à l'hommage qui lui étoit du de leur part, sous le commandement du Capitaine Temple, y avoient eu lieu, dans le long espace de temps qu'on mit à conclurre le traité de neutralité; & la manière dont M. de Seignelay exprime la furprise du Roi son

### OBSERVATIONS des Commissaires du Ros.

comme beaucoup d'autres piéces qui n'étoient pas destinées à voir le jour, & qui n'ont pas pû le foûtenir.

Au reste on y voit qu'on ne contestoit point alors le défaveu du Lord Willougby; & comment auroit-on pû le faire, l'original de ce désaveu ayant été tout récemment produit par M. de Bontepaus 3 month lo

Hh 2

Mémoire des maître, de ce que ces actes d'autorité Commissi- dudit Capitaine Temple, à l'égard des François qui s'étoient trouvés à Sainteres Anglois. Is Novemb. Lucie, avoient continué pendant que 1751. les deux Couronnes se trouvoient sur le point de conclurre ce traité \*, est

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Les inductions que les Commissaires Anglois prétendent tirer des traités de 1686 & 1687, sont ausli singulières que peu fondées; il n'y a qu'à rétablir les faits pour en donner la démonfira.

Les François sont troublés dans leur possession de Sainte-Lucie : on essaie de les en chasser, mais ils y restent: ils se plaignent qu'on emploie conrr'eux des voies de fait en pleine paix: sur ces plaintes les Anglois contestent la propriété: on negocie, on nomme des Commissaires, la question de la propriété est agitée & n'est point décidee; mais par deux traites, celui de 1686 & de 1687, on défend provisionnellement toutes voies de fait, & l'on convient que les deux Rois gar-

deront ce qu'ils possédoient en Amérique. Peut on dire dans de pareilles circonstances, que le silence que ces deux traités, ainsi que celui de Breda, gardent fur Sainte-Lucie, aneantit le droit de la France? n'est - il pas évident au contraire que tous les traités qui sont intervenus & qui n'ont rien changé aux possessions de l'Amérique, sont autant d'actes de reconnoissance de la

légitimité de ces possessions?

On a déjà observé que les preuves employées par les Anglois pour établir leur prétendue poisession de Sainte-Lucie, ne servent au contraite qu'à démontrer celle des François & les troubles que les Anglois ont voulu y apporter.

Lors de l'irruption du Colonel Caren en 1664, les François étoient en pleine possession depuis QU2-

une p

quatora Angloi En 1 pe, c Lucie,

Saintemettre Eh 1 120, 8

rotég En eau tions tes le

On dire ( Lucie, ations

Cour ( labade

purerr Dans paint (

mme

une preuve évidente que ce même Mi- Mêmoire des nistère de France, non seulement sas Commissas

voit res Anglois

17512

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

SLE

d'auton

és à Sam

raité \* , s

(Taires bil

s; il thu

ns less pol

en chafe

On topic

eine paril

la proport

nifire, le

Kiel w

clai de 168

ment toest les den la

Amenout

les contra

itts, with

te-Lair, as

pas reliens

for the

fiond lin

consider t

PRESTO BES

OU VENTE

their now

ponce el Caren to

politica !

quatorze ans, & il y en avoit vingt quatte que les Anglois avoient abandonné.

En 1686, lors de l'irruption du Chevalier Temple, c'étoir des François qui habitoient Sainte-Lucie, nulle trace d'habitations Angloises.

Loin de songer à former des etablissemens à Sainte Lucie, le Chevalier Temple, après avoir pillé Sainte-Lucie, paffa à Tabago pour y commettre de nouvelles hostilités.

En 1687 le Roi donne ordre au Comte de Blenac, Gouverneur général des isles Françoises, de protéger les habitans François de Sainte Lucie ...

En 1688, un Capitaine Anglois passe de nouyeau à Sainte - Lucie pour y detruire les plantations des François: nouvelle preuve qu'ils n'avoient point desemparé cette isle nonobstant toutes les violences exercées par les Anglois, au préjudice des stipulations si précises des traites de 1686 & 1687, qui avoient défendu les voies

On prouve par une lettre de M Gray, Gouverneur de la Barbade, que douze ans après, c'està dire en 1700, il y avoit des François à Sainte-Lucie, qu'ils y avoient des maisons & des habitations; & sur les plaintes qui fureur portées à la Cour d'Angleterre qu'on les troubloit dans leur possession, il sut repondu que le Gouverneur des Barbades auroit des ordres de ne rien faire qui pût alterer la paix qui regnoit entre les deux Nations, ce qui étoit un nouvel acquiescement du gouvernement à la possession des François.

Dans les intervalles de ces différentes époques on n'aperçoit jamais aucunes traces, aucuns vestiges d'habitations Angloises; jamais on ne se plaint que les François, qui paroissent toujours comme possesseurs, le soient redevenus en dé-Hh 3 pouil-

Mémoire des voit que les Anglois étoient actuelle-Commission ment en possession & en fonctions res Anglois. Is Novemb.

3751-

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

pouillant les Anglois, en exerçant contr'eux des hostilités, & en employant contr'eux des voies de force & de violence. On ne trouve dans aucun Mémoire ni François ni Anglois, les époques du rétablissement des François dans cette isle, parce qu'ils n'ont jamais cesse de l'habiter ni d'en être en possession.

C'est contre tous ces fairs que les Commissaires Anglois ont avancé que leur Nation étoit en pos-

session de Sainte-Lucie.

Ces faits ne peuvent être détruits par une proclamation que le Colonel Steede a pu faire publier dans quelque recoin de l'ifle : vaine cérémonie dont il a charge, non un Officier Anglois habitant de Sainte - Lucie, car il n'y en avoit pas, mais le Capitaine d'une frégate qu'il dépêcha à cet effet , & qui en auroit pû faire autant sur les côtes de la Martinique.

La même frégate alla faire les mêmes opérations à la Dominique & à Saint-Vincent, où l'on fair que les Anglois n'ont & n'ont jamais eu au-

cun établissement.

La lettre de M. Steede du 27 mai 1687, qui renferme ces faits, n'établit la prétendue possesfion des Anglois que sur ce qu'il avoit détruit & brûlé les maisons & les établissemens des François à Sainte-Lucie, & qu'il y avoit des navires Anglois qui y coupoient du bois ; mais des navires qui coupent du bois n'ont jamais été une preuve d'habitations, de maisons & d'établisse-

Cette même lettre écrite au gouvernement d'Angleterre à l'effet de lui procurer des preuves de possession, porte une circonstance qui y est bien contraire; car le Colonel Steede y dit qu'il enverra de temps en temps la frégate, dont il s'a-

mais Cour ne m

git , preuve ne dif préter les tr Qu

dema en a fliba tres g tre a la pro cher ;

deux la Fra preuv glois. ger fi qui or pour,

laise les C que le Sainte Heine d'autorité dans l'isse de Sainte-Lucie, Mémoire des mais aussi qu'il étoit convaincu que la Commissaires Anglois.

Couronne de la Grande-Bretagne, res Anglois, ne manquoit & ne manqueroit pas de 1751.

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

git, pour troubler les établissemens des François; preuve que nonobstant le faux honneur qu'il s'attribuoit d'avoir expulsé les François de l'isse, ils ne discontinuoient point de l'habiter, & que les prétendus actes de possession des Anglois se bornoient à piller & à détruire nonobstant la paix &

les traités les plus formels.

tuelle

i di la

eti'en di les voies i dees aux

业,如

Constitu

the die

S TOTAL

養婦か

世世

in later

0000

विके विक

は四四日

RENT PL

men, til

1 100000

應即

RENE N

調節

no is in

THE STREET

; miles

in in

ns & del

II ŞVITATA

世紀十七

st, out

Quant aux permissions qu'on prétend avoir été demandées au gouvernement de la Barbade par quelques François qui pêchoient & chassiont à Saint-Vincent, la Dominique & Sainte-Lucie, en a déjà répondu que la foiblesse de quelques sibbastiers, de quelques pauvres pêcheurs ou d'autres gens sans aveu qui auroient été rançonnés ou violentés en pleine paix, ne pourroit faire un titre à l'Angleterre pour dépouiller les François de la propriété de Sainte-Lucie, ni du droit de pêcher, du consentement des Sauvages, dans les deux isses Caraïbes qui sont sous la protection de la France: on ajoûte qu'il faudroit rapporter la preuve de ces prétendues permissions.

Voilà à quoi se réduisent toutes les preuves de la possession prétendué par les Commissiers Anglois. On laisse à toute personne impartiale à juger si elles peuvent se soûtenir vis-à-vis de celles qui ont été produites par les Commissaires du Roi pour constater la possession des François. On laisse également à juger du rare avantage que Mrs. les Commissaires Anglois prétendent tirer de ce que les violences commisse contre les François à Sainte-Lucie, & dont on n'a pas cessé dans le temps de porter des plaintes, ont êté exercées en

pleine paix.

Hh 4

15 Novemb. 2751.

Mémoire des maintenir son droit sur cette isle, & Commissai- qu'elle ne desiroit pas mieux que d'en res Anglois. voir le titre affermi de plus en plus par des traités & autres actes publics, soit ouvertement, foit tacitement.

CXLIII. Or cette conviction fur ce sujet, de la part d'un Ministère si vigilant à faire valoir la moindre ombre d'une prétention telle qu'elle puisse être, & son omission commise en même temps, en permettant que ce traité fût conclu & signé nonobstant les plaintes du Comte de Blenac (intervenues & si hautement produites de la part du Roi très - Chrétien, pendant la négociation de ce même traité) ne laissent pas le moindre doute de la préméditation d'un pareil filence, fondée sur une conviction toute aussi forte que la précédente; savoir, que leurs prétentions, à l'égard de l'isle de Sainte-Lucie, n'étoient pas d'une nature à les pouvoir soutenir par la voie alors ouverte; de forte qu'il falloit permettre, non seulement qu'il n'en fût fait aucune mention dans ce traité, mais encore qu'elles fussent, par la confirmation du traité de Breda, une seconde fois prescrites, aussi-bien que par un article général de ce même traité de neutralité, qui, comme nous l'avons déjà remarqué, fut signé peu de jours après après M. d traite

les ti " de ,, eu

" ér , Ca , C( 19 P

9, 1 tous que ont que

bien

droi

men C enre d'ur trait

fon

après la présentation du Mémoire de Mémoire des Commiffai-

M. de Seignelay.

ede

refi

e mi

Aut

ic (m

en a

néme

det

reik ion m e; ka

l'égan i

i w

101

nhin

CODE

par oil

C CTOR

-000

CXLIV. Par le IVme. article de ce res Anglois. traité, il fut convenu que les deux Rois garderoient tout ce qu'ils possédoient pour lors en Amérique. Voici les termes:

CXLV.,, On est convenu que les , deux Rois auront & retiendront à eux, tous les E'cats, droits & pré-

" éminences dans les mers Améri-, caines, routes & autres eaux quel-

, conques, d'une manière aussi com-, pléte & aussi ample qu'il leur ap-

partient de droit, & de la maniè-" re qu'ils les possédent actuelle-

" ment".

Et par l'article XIXme, le traité de Breda est entièrement confirmé dans tous les points & clauses, de sorte que les Commissaires de Sa Majesté ont lieu d'en conclurre évidemment, que par le traité de neutralité, aussibien que par le traité de Breda, le droit de Sa Majesté reste constam. ment établi.

CXLVI. Au reste, il conste par les enregistremens du bureau commissorial de Plantations, mentionné plus d'une fois dans ce Mémoire, que le traité de neutralité fut considéré à fon tour, & l'a toûjours été depuis, comme décifif fur ce sujet; puisque

Hh 5

Mémoire des l'on y trouve enregistré, qu'en mars Commissai- 1686, le Colonel Steede en fit faire res Anglois. 1087, le Colonier Steede en ne faire 15 Novemb. la publication à Sainte-Lucie, comme dans les autres dépendances de fon gouvernement de la Barbade, en faisant ériger les armes d'Angleterre, par continuation, & dans les endroits les plus éminens & les plus apercevables de cette même isle de Sainte-Lucie, par ordre exprès de son Souverain.

CXLVII. En mai 1687, on nomma des Commissaires pour mettre ce traité en exécution, & pour régler les limites respectives des deux Couronnes en Amérique. Les Comtes de Sunderland & de Middleton, & le Lord Godolfin pour les Anglois; Mrs. Barillon & de Bonrepaus pour les

François.

CXLVIII. Il est évident, par les verbaux & autres documens confervés au fusdit bureau de Plantations, que tout le débat de ce temps · là rouloit fur le XIIme, article de Breda, confirmé par le traité de neutralité; & que Mrs. Barillon & de Bonrepaus convinrent enfin tous les deux que les Anglois avoient été en possession de Sainte-Lucie en 1664, & par conféquent au temps stipulé par ledit XIIme. article.

CXLIX. Il paroît de reste qu'ils en con-

con

le p

égal

ifie

la fi

les

coi

pita

tion

(

po

20

10 la

16 été

va

les

Vi

qu

tre

pê

ra

m

convinrent de bonne foi, & comme Mémoire des le pensant ainsi, puisque nonobstant Commissaqu'ils suffent que les Anglois étoient res Anglois, également en possession de la même 15 Novemb. 1731. la finirent par une convention de cessation totale de toute hostilité entre les deux Couronnes en Amérique.

CL. En avril 1688, quelques François s'étant fourrés derechef dans l'isle, & ayant été découverts, le Capitaine Wren sit détruire leurs Plantations, au maintien du droit de son

Souverain & de sa patrie.

en man

e, cop.

dans

clesol

on mon

tre cen

x Con

Come

on , t

glois; li

pour l

t, pr

s confer

tions, F

il m

reda, II

ralie

Boom

eux (iii)

par on

CLI. Il conste encore, par les rapports des Commissaires relevant du gouvernement de la Barbade, & nommés par le Colonel Steede, sur un ordre exprès de vérifier le droit de la Couronne fur les isles Caraïbes en 1688, que le Capitaine Walker ayant été envoyé quelques années auparavant, par le Gouverneur de Saint-Christophe, pour réduire & subjuguer les Indiens de Sainte-Lucie, Saint-Vincent & la Dominique, en conséquence des outrages & affaffinats perpétrés sur les sujets du Roi, & ayant trouvé quelques François chassant & pêchant fur ces isles & dans leurs parages, sans passeport du Roi, ni permission d'aucuns des Gouverneurs de sa part, il eut soin de les chasser de-

Commissaires Anglois.

Mémoire des là; de forte que dans la fuite ils eurent soin, à leur tour, de s'adresser 15 Novemb, frequemment aux Gouverneurs Anglois, & en particulier à celui de la Barbade, pour en obtenir des passeports ou permission, pour chasser & pêcher dans les terres & parages desdites isles, & nommément de Sainte-Lucie.

CLII. C'étoit-là l'état de cette isle au temps de la révolution en Angleterre de l'année 1688, & que le Roi Guillaume III. foûtint également avec fa fagesse reconnue. Le droit de la couronne Britannique sur cette isle, est manifeste par les ordres qu'il envoya au Colonel Gray Gouverneur de la Barbade en 1699; car ayant eu avis que quelques François y avoient employé quelques Nègres, pour s'y faire préparer du terrein plantable, avec dessein de s'y établir, Sa Maiesté renouvela les ordres (auparavant donnés & mis en exécution sous le gouvernement du Colonel Steede) d'intimer aux François & aux autres étrangers qui tenteroient de s'y fixer, qu'à moins qu'ils ne se retirassent d'euxmêmes & sur le champ, on les en délogeroit par force.

CLIII. Ces ordres furent donnés par ce fage Prince, environ deux ans après la paix de Rifwick; les instruc-

tions

Aic

cu

gu

qu

le

m

ne

e

tre

10

pl

te

C

P

52

Jacques au Colonel Steede, avoient Commissione des Jacques au Colonel Steede, avoient Commissione été également dressées & exécutées en tes Anglois, été également dressées & exécutées en tes Anglois, temps de paix, & il n'y a presque au temps de paix, & il n'y a presque au temps de paix, & il n'y a presque au temps de paix, & il n'y a presque au temps de paix, & il n'y a presque au temps de paix fut for du titre Britannique sur cette isse, de toutes celles que nous avons alléguées, qui n'ait pas été faite durant qu'une amitié de paix subsissoit entre les deux Couronnes.

ilsen

ars ha

es pelle

e Sainte

cette i

mentan

roit de

ayani d

lesend

ent done

CLIV. Quant à ce que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne ont allégué par rapport au traité d'Utrecht \*, il suffira d'observer en général que quand on admettroit qu'avant ou au temps de ce traité-là, il y eût derechef quelque peu de François domiciliés dans l'isse Sainte-Lucie, il seroit toûjours vrai qu'ils y étoient

## OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* On ne peut nier qu'avant le traité d'Utrecht, les Plenipotentiaires Anglois & François ne
foient entrés réciproquement dans les détails les
plus circonftancies des possessions des deux Nations en Amérique; s'etant proposes diverses alternatives tendantes à l'avantage & à la tranquillité commune; or dans toutes ces propositions
réciproques on ne trouve pas un mot de SainteLucie qui, ainsi qu'en conviennent Mrs. les
Commissaires Anglois, étoit alors occupée par les
François: preuve inébranlable que l'intention des
Puissances a été que cette isse résait à la Erance.

Mémoire des étoient à l'infçû & fans permission du Commissaire gouvernement de la Grande-Bretares Anglois.

35 Novemb, gne, & par conséquent (& même quand ils y auroient été par tolérance expresse, ce qui n'est pas) il n'en fauroit résulter le moindre degré de possession en faveur de la France, ni le moindre tort à l'ancien droit de la couronne Britannique si bien affermi & reconnu par le traité de Breda & tous ceux qui l'ont consirmé à

cet égard.

CLV. Comme tout ce qui s'est passé depuis est d'une date trop fraîche & trop précaire en lui-même pour être allégué de part ou d'autre en assertion de droit sur cette isse, les Commissaires de Sa Majesté en supprimeront le détail dans ce Mémoire; ils observeront seulement que le feu Roi George Ier. avoit eu grande raison d'être étonné de l'attentat \* du Maréchal

# OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\* Le terme d'attentat est ici doublement mal

10. Parce que le droit de la France étoit établi par des titres & par une possession suivie, publi-

que & actuelle.

20. Parce que n'y ayant alors aucun Anglois dans Sainte-Lucie, & n'y en ayant pas eu depuis l'abandon de Coock en 1666, c'est-à-dire depuis cinquante-deux ans, cette isle, quand même elle p'auroit pas appartenu aux François, auroit pû être

... the

chal d
de l'ar
conces
quoiqu
erver
deux
se prê

regention, d'Estre Sain we to ans I want le dro

ifié (

oit :

dité

nite OBSE

te occu

Ainfi donr trame of cor tace quiton do uption

that he por

chal d'Estrée sur Sainte-Lucie autour Mémoiredes de l'année 1719, sous prétexte d'une Commissaiconcession du Roi très-Chrétien; & res Anglois. quoique ce digne Prince, pour préserver la bonne intelligence entre les deux Nations, eut la modération de se prêter à l'expédient proposé par le Régent du Royaume de France; favoir, que le monde que le Maréchal d'Estrées auroit pû faire transporter à Sainte-Lucie vuideroit cette isle, & que toutes choses y seroient remises dans l'état où elles s'étoient trouvées avant son expédition, jusqu'à ce que le droit de propriété de l'isle seroit vérifié de part ou d'autre ; il n'en fauroit réfulter aucune apparence de validité en faveur de la concession gratuite ou mal fondée du Roi très-Chré-

Breta-mene

lérance il n'es egré de ance, il droit de

bien al-

é de Bro

orine i

s'elt pal fraice à

ponta

ente

, les Con

and ment of S, amiliat

nde m OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

\*41/10 tre occupée par eux en 1718 comme vacante.

Ainsi le consentement que la France a bien voulu donner pour qu'on remît à des Commissaires l'examen & la discussion de ses droits, ne peut être considéré que comme un acte de condescendance qui n'a pû leur donner atteinte; l'évacuation dont on convint alors provisionnellement ne peut pas même être regardée comme une interruption de possession, puisqu'elle n'avoit pour objet que l'évacuation des habitans que M. le Marechal d'Estrées y avoit fait passer, & que cet ordre portoit qu'on y laissat demeurer les familles étade blies avant cette concession.

tes

Sa

veu

euff

(

par

qui

pol

au

&

ble

Ca

&

Oli

Fra

arti

reil ton étal qu'

Mémoire des tien au Maréchal sus-nommé, non Commissier plus qu'aucune apparence préjudiciares Anglois. ble au titre de Sa Majesté Britannique 13 Novemb. à l'égart de l'isse de Sainte-Lucie.

CLVI. Le consentement d'une Couronne pour soûmettre un droit quelconque à l'épreuve & à la décision
d'une discussion (& pour ne pas rompre en visière aux prétentions) d'une
autre Couronne, bien loin d'indiquer
un doute du droit, est un effet d'équité & de politesse, & en même
temps un signe manifeste de sa constance dans la bonté & la justice de
sa cause.

CLVII. Les Commissaires du Roi de la Grande-Bretagne ont achevé de parcourir l'histoire, & de démontrer l'acquisition & la préservation du droit ancien, uni & manifeste de Sa Majesté sur l'isse de Sainte-Lucie (a).

CLVIII. On a fait voir que ce droit a été commencé & établi par une découverte (b) & des Plantations, main-

OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On peut juger par les observations précédentes, de l'ancienneté, de l'uniformité & de l'évidence du droit de l'Angleterre sur Sainte-Lucie.

(b) On a démontré que la prétention des Anglois pour la priorité de la découverte des illes

tes années avant que les sujets de mémoiredes Sa Majesté très-Chrétienne (de l'a-Commissiveu des historiens François même) res Anglois. eussent aucune connoissance des isles 1751.

Caraïbes.

mé, in réjudic ritanniq Lucie

droit a

ne pan

ions) to

i de la

CLIX. Que ce droit a été préservé, maintenu, revendiqué & rassuré par tous les actes d'autorité (a) possibles, & par toutes les démarches requises de la part d'un Gouvernement politique, & même en certains temps, au de-là que sa foiblesse passagère & des conjonctures fâcheuses ne sembloient le permettre.

CLX. Et finalement, que dans des temps

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

Caraibes est une chimère démentie par l'Histoire & par les témoignages mêmes de Purchass dans la rélation qu'il rapporte du voyage du Chevalier Oliph Leagh à l'iste de Sainte-Lucie. Mrs. les Commissires Anglois font dire ici aux histoirens François ce qu'ils n'ont jamais dit ni pû dire; on leur en a demandé la preuve, & ils n'en ont articulé aucun passage particulier. On leur a pareillement demandé des preuves d'une possession tonstante & suivie depuis leur premier prétandu établissement en 1639; leur Mémoire prouve qu'ils sont hors d'état d'en administrer de réelles & de concluantes.

(a) On a démontré que tout ce qui est appellé ici atte d'autorité, doit être qualisé d'atte d'hostilité, & qu'aucun de ces actes n'a été précédé de demandes, protestations, reserves ou revendications, qui sont en pareil cas, les démurches tequises de la part des gouvernemens positiquess

Tome I. 11

Mémoire des temps moins reculés, ce droit a recommissaire que plus d'une fois la fanction déres Anglois.

15 Novemb. finitive des traités les plus folem1751. nels (a).

CLXI. On a eu soin de faire voir en même temps, que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne n'ont eu rien à opposer à ce droit, qu'une prétendue découverte (b) & désignée possession ancienne, que leurs propres Historiens récusent & détruisent, & dont ils n'allèguent eux-mêmes aucun indice distinct ou valable.

CLXII. Une possession acquise sur les Anglois (c), aussi passagère qu'inius-

#### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) On a démontré que tous les traités sont contraires aux prétentions des Anglois, & établissent incontestablement le droit de la France, parce que le silence des traités sur l'isle de Sainte-Lucie ne peut être regardée que comme une approbation de la possession où en étoient les François.

(b) Les Commissaires du Roi n'ont nu'le part attribué aux François la découverte de Sainte Lucie, puisque ce sont les Espagnols qui l'ont faire.

(c) On a démontré que la possession des François n'a point été acquise sur les Anglois, qu'elle n'a point été passagére ni injuste, & qu'elle n'a point été fondée sur la conjontture du massacre des Anglois par les Sauvages, puisqu'il y a eu un intervalle de dix ans. just tro fin vée tre

fain tio clu en dro Lu &

(

fel m

mê Co: que tré deu de c

(

n po

de

justement fondée sur une conjoncture Mémoire des trop onéreuse pour la répéter, & en-Commissafin une interprétation des plus controu- 15 Novemb. vées (a) & des plus contraires à la let- 1751. tre, à l'intention & à l'esprit des trai-

tés allégués.

te (b) b

·图·图

01 76

es trats i glos, la

ne man

ont mi

de Stitt

iols qui

s #4 27

FRUD

CLXIII. De forte que les Commiffaires de Sa Majesté ont la satisfaction de se croire fondés à pouvoir conclurre, comme ils avoient commencé, en affirmant (b) que la prétention d'un droit quelconque sur l'isle de Sainte-Lucie, est aussi mal conçue de la part & en faveur de la couronne de France, que le droit de propriété, de posfession & de souveraineté sur cette même isle, est réellement & solidement

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Quant au reproche d'une interprétation controuvée des traités, on a rapporté les traités mêmes; & l'exposition fidéle qu'en ont faite les Commissaires du Roi, met en état de juger lesquels d'eux ou des Commissaires Anglois ont entré avec plus de vérité, de droiture & de cardeur dans la lettre, dans l'intention & dans l'esprit de ces traités.

(b) Les Commissaires Anglois, en travaillant à établir le droit de leur Nation sur Sainte Lucie ont eux-mêmes administré de nouvelles pieuves pour le combattre, & la question est désormais si complétement éclaircie, que la décisson n'en pourroit soussir aucune dissibilité ni aucun retardement dans quelque Tribunal neutre & imparsible que en pût être.

tial que ce pût être.

Ii 2

Mémoire des ment établi dans la couronne de la

Commission Grande Bretagne.

faire aux Commissaires de Sa Majesté, sur ce que les Commissaires de Sa Majesté très-Chrétienne finissent leur Mémoire par la déclaration suivante (a).

CLXV. ,, En conféquence le Roi ,, à déclaré constamment & déclare

, encore qu'il n'a jamais entendu , porter le moindre préjudice à fon

droit, en se prétant à l'évacuation provisionnelle de Sainte-Lucie: &

", provisionnelle de Sainte-Lucie; & ", Sa Majesté, en nommant des Com-

, missaires pour en discuter la pro-

, lui de mieux faire connoître à l'An-

" gle-

99 C

99 1

39 C

39 d

de

role

rem

tier

du

àA

de

pre

Co

Pu

mit

nale

des

ne

con

les

dro

0

C

### OBSERVATIONS des Commissaires du Roi.

(a) Les Commissaires du Roi réitèrent ici la déclaration qu'ils ont faite par leur premier Mémoire, & qui est ici rapportée par les Commissaires de Sa Majesté Britannique, ils l'interprètent comme les Commissaires Anglois, d'une discussion libre, bien intentionnée, impartiale & définitive; mais ils croient que cette condition est desormais remplie par les Mémoires respectifs qui ont été fournis de part & d'autre; en sorte que ce seroir rendre la discussion illusoire & contredire la déclaration que font ici Mrs. les Commissaires Anglois, si la présente discussion ne devenoir point ensin une discussion désignative.

DE SAINTE-LUCIE. , gleterre la droiture de ses intenti- Mémoire des , ons, la justice de ses droits, & le Commissaidesir fincère de cultiver & entrete-res Anglois. nir l'union & la bonne intelligence , entre les deux Couronnes & les ", deux Nations". CLXVI. Sur quoi les Commissaires de Sa Majesté Britannique ne sauroient mieux s'expliquer que par cette remarque. CLXVII. Que Sa Majesté très-Chrétienne est convenue, en conséquence du traité de paix & d'amitié, conclu à Aix-la-Chapelle au dix-huitième jour d'octobre 1748, d'évacuer l'isse de Sainte-Lucie, & d'en renvoyer les prétentions de droit à la décission de Commissaires qui seroient nommés pour cet effet de part & d'autre par les deux Puissances respectives; de sorte que les Commissaires de Sa Majesté Britannique osent présumer, en conformité de leur devoir & pour leur part, que la fus-mentionnée déclaration finale de Sa Majesté très-Chrétienne, alléguée en conclusion du Mémoire des Commissaires de sadite Majesté, ne fauroit & ne doit être interprétée que d'une manière compatible avec la

convention folemnelle existante entre

les deux Couronnes, par laquelle tout

droit & toute prétention à l'égard de

l'isse de Sainte-Lucie a été soumise à une

de Roi déclass enends ce à los vacuum

Juciel desta

t lan

et que

really

prene il les Con les C

sim

te dain

d'2023 | 100 dia

面上

nte dis

面如作

502 ME'M. SUR L'ISLE DE SAINTE-LUC. Mémoire des une discussion libre, bien intention-commissaire, impartiale & définitive. res Anglois. 1751.

A PARIS, le quinze Novembre mil sept cent cinquante-un. Signé

W. SHIRLEY, G. MILDMAY.

Fin du Tome I.









